Redressement du dollar dans l'attente des décisions de la Bundesbank

LIRE PAGE 36

Fondateur : Hubert Beuve-Méry

1,60 F

Algérie, 1.30 DA: Maron, 1.50 dir.: Tunisie, 130 m.; Allemagne, 1 DM: Antriche, 12 sch.; Belgique, 13 fr.; Ganada, 5 0.75; Banemark, 3.50 fr.; Espagne, 35 per.; Brando-Breagne, 20 p.; Grece, 20 dr.; Iran, 50 fs.; ItaHe, 350 L; Linan, 200 p.; Luxembodrg, 13 fr.; Norvège, 3 kr.; Pays-8as, 1.25 fl.; Portugal, 17 esc.; Seède, 2.86 kr.; Suisse, 1 fr.; U.S.A., 65 cts; Yougoslavie, 16 din.

Tarif des abonnements page 20 5, RUE DES ITALIENS 75427 PARIS - CEDEX 09 C.C.P. 4207-23 Paris Télex Paris nº 650572 Téi.: 246-72-23

BULLETIN DE L'ETRANGER

## Continuité en Finlande

landais, social - démocrate, est revenu, le mercredi 1ºº mars, sur la décision qu'il avait prise le 16 février de présenter la démission de son gouvernement. Il y a quinze jours, les ministres représeniant les trois partis cen-tristes — suédois, libéral et centre — avalent fait approuver une dévaluation du mark à isquelle étaient opposés leurs collègues sociaux - démocrates et communistes. L'équipe au poquoir depuis le printemps dernier reste donc en place après un remaniement, puisque le petit parti suédois se retire du jeu. Un libéral, M. Jaakko Itala, prend, à l'éducation, la succession du seul ministre qui représentait les suédois, M. Kristian Gestrin. D'autre part, an ministère de la justice, M. Paavo Nikula, libéral, remplace M. Ture Salo, qui appartient au même parti.

La Finlande présente les symptomes de l'instabilité. Ses gouver-nements sont fréquemment déchirés par les querelles partisanes, et le président de la République a dû, plus d'une fois, demander à des techniciens d'expédier les affaires courantes. Communistes et centristes, qui sont maintenant associés aux affaires, ne proposent évidemment pas les mêmes remèdes pour juguler la crise économique. Mais tous veulent main-tenir la politique de neutralité du

Le 1er mars précisément, M. Urho Kekkonen a inauguré son cin-quième mandat présidentiel. Il dirige le pays depuis vingt-deux ans. Elu de justesse la première fois, longiemps critiqué à droite parce qu'il était jugé trop conci-liant à l'égard des pays de l'Est, attaqué à gauche parce qu'il appartient au camp « bourgeois ». il a acquis une exceptionnelle autorité. Lors de la dernière élection présidentielle, tous les partis, à l'exception des formations d'extrême droite, n'ont-ils pas soutenu sa candidature? charge d'administrer les affaires intérieures, il s'est fait, comme d'ailleurs le prévoit la Constitution, un domaine réservé de la politique étrangère, et il est devenu le mellleur garant de l'indé-

La doctrine a été ébauchée par Passikivi, prédécesseur de l'actuel chef de l'Etat : la Finlande doit se tenir à l'écart des conflits de puissances. Cet objectif était inscrit dans le traité finno-soviétique signé en 1948. Mais FU.R.S.S. avait rédigé un texte plutôt ambigu. S'engageant à ne pas tolérer les menées de militaristes allemands, le gouvernement d'Helsinki ne serait-il pas amené, en cas de crise sériense, à se ranger anx côtés de l'Union soviétique? A force de persévérance et d'ha-bileté, le président Kekkonen a fini par obtenir de son voisin ce qu'il vonlait. Il s'est beaucoup dépensé pour le succès de la conférence d'Helsinki : ses adversaires pensaient qu'une fois encore il faisait le jeu des Sovictiques puisque M. Brejnev attachait la plus grande importance à cette réunion. Mais il songeait aussi aux intérêts de son pays : en signant un texte qui consacre le « statu quo » européen, l'U.R.S.S. 2 accepté dans un document officiel la neutralité de la Finlande.

Il fut dit parfois que l'U.R.S.S. voulait « finlandiser » une bonne et elle n'est pas devenue in satellite de l'U.R.S.S. Ses gouvertoute connaissance de cause des retenue ce qui se passe chez le populaire. En 1978 elle est ton-1961 lui assignait son président. de constructeur de e ponts entre l'Est et l'Ouest ».

### La démocratie chrétienne accepte le principe d'un pacte parlementaire avec le parti communiste

La crise gouvernementale italienne, ouverte le 16 janvier, va-t-elle être blantôt résolue ? On le pense à Rome après l'acceptation, mer-credi 1er mars, par la démocratie chrétienne du principe d'une « majorité programmatique parlementaire » dont farait partie le P.C.I.

De notre correspondant

Rome. — Par une nouvelle astuce de vocabulaire la démocratie chrétienne vient probablement de débloquer la crise gouvernementale en Italie. Elle ne voulait jusqu'à présent qu'une « majorité de programme » avec le parti communiste, alors que celui-ci — soutenu par les socialistes, les républicains et les sociaux-démocrates — réclamait une « majorité parlementaire » en bonne et due forme. Les alchimistes de la D.C. ont réussi le mélange : c'est une « majorité programmatique – parlementaire » que la direction du parti gouvernemental a proposé le mercredi 1 = mars. Il suffisait d'y penser.

La formule est-elle acceptable par les communistes ? Leurs pre-miers commentaires s'étalent sur miers commentaires s'étalent sur six colonnes en tête de l'Unità ce jeudi matin : « Les forces de la rupture sont battues, mais elles conditionnent le programme de la D.C. » C'est dire que la for-mule politique a été plus ou moins trouvée — une certaine ambiguité demeure — et au on y mointe. demeure — et qu'on va mainte-nant discuter ferme sur le pro-gramme. Le P.C.I. craint que la démocratie chrétienne veuille se ratiraper sur le contenu après être allée jusqu'à la limite des concessions sur le contenant.

### De violents affrontements

Le prochain « sommet » des six partis constitutionnels convoqué le samèdi 4 mais par M. Giulio Andreotti, président du conseil désigné, donnera une indication designe, donnera une mucacion definitive sur l'issue de cette crise ouverte le 16 janvier. Les pronostics sont généralement optimistes. A moins de nouvelles difficultés toujours possibles, M. Andreotti devrait pouvoir formant de l'acceptance de l'accepta mer un gouvernement provisoire. Il disposerait d'une large majoni disposerati d'une large majo-rité que la démocratie parlemen-taire serait la seule à appeler « programmatique-parlementaire » et les communistes en feralent partie.

Il n'a pas été facile à la D.C. de formuler sa nouvelle proposition. Les quatre cents parlemen-taires du parti gouvernemental réunis pendant trois jours en conclave se sont affrontés très vivement. L'aile droite a tiré, si l'on peut dire, à boulets rouges

AU JOUR LE JOUR

Réminiscences

et piques

Le Waterloo d'Iéna, l'Aus-terlitz de Bastia, pourquoi

toujours invoquer l'épopée

impériale à propos de football? Il n'y a pourtant guère de ressemblance entre un

match et une bataille. Ni la

manière de marquer les points ni l'enjeu du combat ne sont

C'est peut-êire que notre

temps a la nostalgie des épopées, avec leurs chevauchées

sauvages, leurs stratègies et leurs stratagèmes, leurs duels

et leurs invectives. En ce moment, c'est un peu ainsi que les preux de la politique en-

trent en campagne. Il n'y a guère, nous avions un Charle-

magne. Il nous reste des Ro-

land et des Olivier pour jouer

les frères ennemis. Il nous

reste, hélas I aussi des Gane-

DE L'EDUCATION

• LES LIVRES D'ENFANTS.

Seize pages

d'informations pratiques.

NUMÉRO DE MARS

Mensuel : 6 F.

LE DOSSIER SCOLAIRE.

Le Monde

ROBERT ESCARPIT.

sur les dirigeants, soupçonnés de vouloir conclure avec les communistes un accord « sous la table ». Pinalement le président du parti, M. Aldo Moro, est monté à la tri-M. Aldo Moro, est monté à la tri-bune. Pour dire trois choses : rompre avec les autres partis conduirait à des élections; ce serait « suicidaire »; il n'est pas question de remplacer M. An-dreotti, car on ne « change pas de cheval » après sept semaines de crise; enfin s'il apparaît que l' » identité » ou les « valeurs » de la démocratie chrétienne sont menacées par un accord politique de la democratie cirretienne sont menacées par un accord politique, il serait le premier, lui, Aldo Moro, à provoquer des élections. Par un de ces miracles, dont la démocratie chrétienne a le secret, toutes les tendances se contraines de confidences de contraines de c sont mises d'accord in extremis. Une motion, votée à l'unanimité des présents, dit non à toute « coalition de majorité politique » avec les communistes, et ne veut qu'un « programme garanti par un soutien parlementaire ». C'est ce que la direction du parti a cru pouvoir traduire quelques heures plus tard par a majorité

programmatique-parlementaire ». Conformément aux vœux de l'Assemblée, le futur gouvernement de M. Andreotti aurait une durée de M. Andreotti aurait une durée limitée : jusqu'aux élections présidentielles de décembre 1978. Après, on verra. Quant au programme, il ne devrait prévoir aucun élargissement du secteur public et aucune syndicalisation de la police. De même, il faudrait que soient sauvegardés a une étonomie de marché ltée à l'Oucident » et les « enquagements dent » et les « engagements internationaux » de l'Italie. Alnsi, chacun des partenaires de la démocratie chrétienne est invité à avoir « une ligne politique internationale cohérente avec nos alliances », ce qui s'adresse direc-tement et uniquement au parti

communiste.

Pour négocier, celui-ci n'a plus en face de lui un Glulio Andreotti tout-puissant, doté des pleins pouvoirs. Le mandat du président du conseil désigné est maintenant bien circonscrit. Et il se confirme que l'horme fort de la démocrat que l'homme fort de la démocra-tie chrétienne est bien M. Aldo Moro : il a réussi, une fois de plus, à reconstituer l'unité du parti, et sera sans doute son candidat au Quirinal, en décembre.

## Dénouement à Rome? Un entretien avec M. Georges Marchais

### • Il faut avoir la volonté politique de rechercher un compromis valable et acceptable

• Il serait vain de nier ou de minimiser les divergences entre le P.S. et le P.C.

M. Georges Marchais s'attache à définir, dans l'interview que nous publions ci-dessous, les grands thèmes d'action d'un éventuel gouvernement de gauche. nous avait taltes M. François Mitterrand et qui ont été publiées dans « le Monde » du 23 février. Le secrétaire général du P.C.F. reproche d'ailleurs au premier secrétaire du P.S. d'avoir, dans cette interview, avancé

M. Marchais, qui ne précise pas comment son parti envisage concrètement, entre les deux tours, un rapprochement entre les signalaires du progra mmun, insiste aur le fait que la recherche d'un mpromis « valable et acceptable » est avant tout question de « volonté politique ».

« Dans son interview au Monde. M. Mitterrand a dit

que négocier l'actualisation entre les deux tours ne serait

pas une negociation. Ce serait a la bourse ou la vien. Qu'en pensez-vous? Que se passera-

t-il si vous ne parvenez pas à le convaincre de se préter à une telle négociation?

changement, ou si on n'en veut

reprendre la négociation. A l'occasion de chaque rassemblement, de chaque émission, de chaque inter-

view, je renouvelle, au nom de

mon parti, ma proposition au parti socialiste et au Mouvement des radicaux de gauche. Je la rétière ici, dans les colonnes du Monde: reprenons sans délai et sans préalable, dans n'importe quel lieu et à n'importe quelle heure, la discussion interrompue le 23 septembre, afin d'aboutir AVANT le 12 mars à un accord

- La question est de savoir si on veut l'union, si on veut le » Que dire de plus? » Il suffit que François Mit-terrand accepte la discussion, qu'il revienne à la politique du programme commun, à cette poli-tique qui tourne le dos à l'austé-rité et s'en prend franchement changement, ou si on n'en veut pas. Le parti communiste, lui, a une attitude qui ne souffre d'aucune ambiguité.

» Notre délégation « au sommet » de la gauche du mois de septembre est prête. Elle est immédiatement disponible pour reprendre la négociation. À l'acce-

aux grands groupes et aux grosses fortunes — et l'accord, j'en suis convaincu, peut être conclu « avant » le premier tour. » Bjen sûr, si le parti socialiste

listes sur la lutte contre la spéculation et sur la politique à mener au Sahara occidental. Alors que M. Mitterrand compte notamment sur la compréhe des grandes formations social-démocrates de l'Europe du Nord pour assurer la défense du franc. M. Marchi s'élève contre cette conception des relations internationales. De même, le premier secrétaire du P.S. envisage de maintenir un appul militaire défensif à la Mauritanie et M. Marchais affirme qu'un gouvernement de gauche devrait supprimer le dispositif militaire mis en place dans catte région du monde.

On peut également relever dans les réponses de

Après les dirigeants des deux principales formations de gauche, M. Jacques Chirac, président du R.P.R., s'exprimera demain dans nos colonnes.

persiste. comme vous semblez le supposer, dans son refus de dis-cuter avant le 12 mars, le vote communiste sera, dès lors, le a seul » moyen dont disposeront ceux qui — au-delà de leurs options politiques — auront à cœur de ramener François Mitterrand à une attitude raisonnable. c'est-à-dire à l'union. Devant les politique sur le programme le gouvernement et les désistements. difficultés, nous communistes, nous ne baissons jamais les bras. Nous continuerons inlassablement à lutter pour l'union de la gauche. Mais, bien sûr, pour pratiquer

l'union, il faut être deux... » Cela étant dit, puisque vous avez évoqué l'interview donnée au Monde par François Mitter-rand le 23 février, permettez-mol de relever de ux contre - vérités dat ses réponses à vos questions.

(Lire la suite page 10.)

droite

### Une nouvelle

Quand M. Marchais ou M. Mitterrand stigmatisent « la droite », chacun comprend qu'ils désignent la coalition gouvernementale. Mais à l'intérieur de celle-ci, ni M. Jean-Pierre Spisson ni M. Jacques Chirac ni personne dans leur entourage n'accepten' jamais ne designation aussi compromet-tante. Ils se prétendent «libé-raux», « démocrates », « réjorma-teurs », saisissent à l'occasion l'étiquette « républicaine », sans

s'inquiéter de ce qu'elle fut bran-die contre leurs ancêtres les moins contestables pendant plus d'un siècle par un certain Dan-ton un nommé Gambetta.

Etrange inversion des valeurs Après la proposition

La majorité est divisée sur l'imposition des grandes fortunes

de M. Jean-Jacques Servan-Schreiber

(LIRE PAGE 8.)

### par GILBERT COMTE

des genres! Conçoit-on une h i s t o i r e des guerres de religion où les catholiques renieraient Rome, où les protestants soutiendraient le pape ? Le besoin de se bâtir un passe sur mesure ne tra-casse pas les seuls survivants des vieilles équipes staliniennes... A entendre blen des voix de gauche révérées, les deux syllabes du mot droite concentrent dans

leur réunion toute l'horreur des vilenies humaines. En elles se rejoindraient un conservatisme rejoindraient un conservatisme obtus, la haine viscérale de tout savoir, une effroyable étroitesse d'esprit. En comparaison, l'autre camp se décerne à lui-même les plus aimables vertus. Il se déclare généreux, ouvert au progrès, épris d'érudition, de francs et frais débats idéologiques.

Des lors comment s'étonner si les convictions incertaines des les convictions incertaines des conservateurs s'égarent, se troublent, vacillent, capitulent? Mais les excès de l'intoiérance n'excusent pourtant pas les faiblesses de la pusillanimité. Le soupçon, la caricature, le mépris, procèdent sinon des meilleures, du moins des plus anciennes traditions politiques. Il faut vraiment peu de caractère pour céder pareillement à des ruses aussi classiques. Au seizième siècle, les Espagnols trai-

taient de gueux les insurgés des Flandres. En 1789, la noblesse de Versailles qualifia dédaigneuseversalles qualifia deciaignense-ment de sans-culottes les émeu-tiers parisiens. Les uns et les au-tres relevèrent l'insulte, s'en firent un drapeau. Mais ils portalent en eux une résolution, un idéal. La déconsidération infligée à la droite l'atteindrait probablement moins si elle sentait mieux la dignité de sa propre cause.

L'histoire des trente-huit der-nières années rend malheuren-sement ce sujet-là explosif. Il touche de trop près que la pres ressorts cachés de la mauvaise conscience nationale. Aucun des politiciens promus à la tête de la majorité n'éprouve l'envie de partir à l'aventure vers ces dangereux parages. Avec l'atroce été 1940, ils évoquent en effet des souvenirs désagréables, difficiles à regarder en face. Au cœur de la défaite, un contraste trop violent éclata sou da in entre les équivoques vichystes, l'exaltation pro-germanique des collaborateurs parisiens sou ve nt originaires des vieilles ligues nationaressorts cachés de la mauvaise naires des vieilles ligues nationa-les, et le patriotisme intransi-geant qu'elles affichaient encore quelques mois plus tôt, pour qu'un arsenal de justifications, de certitudes, n'en ait pas été durablement snéant! durablement anéanti.

(Lire la suite page 9.)



Le sang, le cœur, le cancer, le rève. par un grand savant qui s'adresse au public le plus vaste

Buchet/chastel

### UN FILM DE LUIGI COMENCINI

belle villa, accablé de chagrin. John Duncombe a deux fils. Andrea (onze ans) et Milo (six ans). A l'ainé, qu'il considère comme sérieux et déjà mûr, il annonce la mort de la mère. Mais il veut cacher cette mort au petit. L'apparent manque de réactions d'Andrea le surprend, le blesse. C'est le point de départ d'un malentendu.

Luigi Comencini a tourné « l'In-compris », en 1966, pour le promoyant de Florence Montgomery enquête pour la télévision, écrit à la fin du siècle dernier, complètement oublié de nos jours en Angleterre mais toujours réédité

Grande-Bretagne à Florence, vient tine de Noël. Le scénario n'a pas de perdre so jeune femme. Après gardé grand-chose du roman mais l'enterrement, il revient dans sa les attendrissements d'Angelo Rizzoli ont permis à Lugi Comencini d'approfondir magnifiquement cette thématique de l'enfance qu'il avait déjà abordée dans son premier long métrage, « De nouveaux hommes sont nés » (1948), dans « Heidi » (1952) et dans « la Fenêtre sur Luna-Park » (1956). La découverte tardive de « l'Incompris » permet donc de reconstituer l'itinéraire qui va, ensuite, de « Casanova, un adolescent à Venise », aux « Avenducteur Angelo Rizzoli. Celui-ci tures de Pinocchio » en passant par s'était attendri sur un roman lar- « les Enfants et nous », grande

JACQUES SICLIER. (Live la suite nage 25.)

ITÉE dant

MEURS

te mardi te d'une illes de Tel est Munich mbourgica: de

partie de l'Europe non communiste. Ce terme a pris une nuance péjorative et d'ailleurs injustifiée. La Finlande n'a pas conserve que les apparences de la liberté nements ont certes accepté en contraintes. Ils s'imposent de commenter avec la plus grande roisin. Qui peut les en blamer? Et que pesent finalement les concessions face à ce qui a été acquis ? En 1948 la Finlande paraissait vouée au destin des autres nations européennes qui s'engageaient, bon gré, mai gré, dans les voies de la démocratie jours une démocratie libérale et tient à sa mesure le rôle, qu'en

# L'enfant qui n'a pas pleuré

## CHANGER LE DISQUE

« Chômage, crise, relance grève, meeting, plan un, plan bis, plan ter — rataplan, travailleurs - toujours les memes, les ouvriers bien sûr, et les autres, qu'est-ce qu'ils foutent? Confiance, chute, Bourse, syndicat, vote, urne, SMIC, majorité, opposition. Nationalisons les journalistes, non, Pechiney! Pif! Paf; deux claques, Prends ca! Ta gueule, c'est gratuit et f'retiens trois, municipale, séna-toriale, législative, cocorico,

pinard, loto, gauloises, tiercé,

pantou/les... » Vous vous changez, changez de Mitterrand. Les cuisi-nières Schmoll, les seules qui Marchais. Ne partez plus sans votre Chirac. Blic, c'est plus sûr que Barre! Tout le prét-à-porter chez Giscard! Votez pour moi, achetez pour nous, à vos souhaits, merci! v

E disque est rayé. J'ai la tête farcie. J'en ai essez de nos potions soi-disant magiques, de notre cuisine publicitoéconomico - politico - égoisto électorale!

Février-mars 1977 : pendant deux mois la France et le monde cessent d'exister. Radio, télé, journaux, servent un menu identique pour tous : la mairie de Paris! Marianne trempe son pain dans le café au lait national, grace à Chirac! A midi. c'est d'Ornano qui partage (en toute simplicité) votre porc aux lentilles. Et sur le petit coup de 8 heures, coucou! Voilà Chirac qui revient nous souhaiter une bonne nuit sur le matelas maioritaire. Merci, elle sera mauvaise, j'ai une indigestion! Dire qu'il y en a pour oser critiquer l'embrigadement chinois 1

Au même moment, le tremblement de terre en Roumanie passe pratiquement inapercu. Un raz de marée engloutissant par FRANÇOIS MATTHEY (\*)

l'Australie n'aurait pas plus fait de vagues sur nos ondes Et voilà les législatives, c'est reparti. Gratuit, le tour de manège français! De belles sensations enivrantes en perspective, c'est drôlement chouette de tourner en rond.

Mgr Makarios (Chypre, tu connais ?) passe « l'arme à gauche »... et deux minutes à la télé. Faut dire que le même soir le journal programme un repor-tage sur la répartition des grains de beauté chez l'éléphant ou la complité des huitres en eau douce... Fichtrement plus imporbien sûr, où avais-je la tête ? Mangeons, buyons et votons français! Les autres -

Ah bon i Nous ne sommes pas

seuls au monde? » - peuvent crever, qu'importe et qu'y faire? Au fait, soixante-quatre millions de personnes sont mortes de faim dans le monde en 1974, et ca continue !...
Je sais, chez nous aussi il y

a chômage, pauvres, handicapés, marginaux, paumés. Le quart-monde existe, la meilleure preuve, il a un nom. Mais le tiers-monde? Et si l'un n'allait pas sans l'autre? Et me voilà marginal, sous prétexte que je suis rédacteur dans des revues spécialisées sur le tiers-monde style Mon tricot, Mon jardin, Mon chien. Sous prétexte que j'al l'outrecuidance de regarder au-delà des quatre murs de ma cour, des six côtés de l'Hexa-

### < En imbéciles heureux >

Le discue est ravé. Qui croire? Nos dirigeants actuels qui « aident » le tiersmonde, c'est vrai, mais à quel prix? Pour, le plus souvent, reprendre d'une main ce qu'on donne de l'autre? Pour soutenir un régime aussi corrompu que celui de Mobutu au Zaire? Pour s'embourber en Mauritanie ou au Tchad? « Je te donne des armes, tu me cèdes cuivre, uranium ou vétrole!... »

Les chiffres parient d'euxmêmes : en 1975, l'aide mondiale publique et privée se montait à ses d'armement à 350 milliards. Que signifie cette « alde » sans le respect de la justice la plus élémentaire si 20 % de la population mondiale consomment 80% des richesses naturelles du globe? Ton café augmente et tu

(\*) Journaliste & Peuples du

hurles : mais sais-tu çie sur un paquet à 12 F le producteur ne

recoit que 1,35 F... Qui croire ? Les socialistes, pour leur livre les Socialistes et le tiers-monde (1), je ne demande pas mieux. Mais force est de constater que l'aide apportée par les pays socialistes est encore plus ridicule que celle de leurs voisins capitalistes : hormis quelques fournitures d'équipement d'industrie lourde, elle abreuve surtout d'armes et d'experts militaires Ethiopie, Somalie et Angola, pour ne citer que les plus connus. Seuls les Chinois, peut-

Le disque est rayé : à gauche comme à droite ou au centre revient, lancinante, la même chanson : le gâteau aux riches,

les miettes aux panvres, On se fabrique une tête carrée force de la garder obstinément hexagonale. Il ne s'agit pas de

dentales pour ne plus jurer que par l'Orient, l'Afrique ou l'Amérique latine. Ni brandir le mythe du a méchant Blanc écrasant le pauvre petit Noir ». La réalité n'est pas si simple. Il s'agit de sortir de notre aveuglement et de notre surdité, de cesser de croire que l'histoire du monde se déroule seulement chez nous. Combien de prétextes inventerons-nous encore pour justifier le fossé toujours plus grand entre nations riches et pauvres : a Leura dirigeante sont incanables et corrompus » — sont-ils tous Amin Dada ou Bokassa ? a Ils sont paresseux > - va done gratter à la houe ton champ par 45 °C à l'ombre; « ils sout moins intelligents que nous » --un Français sur trois le pense : mais toi, le ventre creux, as-tu

jeter au panier les valeurs occi-

Le disque est rayé. En graverons-nous un neuf ? Histoire de retrouver un peu de bon sens. Histoire d'abandonner cette course imbécile au profit et au superflu pour que trois milliards d'hommes disposent au moins du minimum vital.

encore des idées dans le cerveau ?

Homme politique aveuglé d'ambition, militant borné par son parti, couple rivé à son bonheur privé, salarié obsédé par sa paye: nous sommes tous à renvoyer dos

Tant que nous continuerons en « imbéciles heureux qui sont nés quelque part... à lorgner sur notre clocher natal jusqu'à loucher », dirait Brassens, rien ne changera. Ni les problèmes français ni les problèmes planétaires. Ils ont pourtant les mêmes racines. Ils forment pourtant le même sillon gravé dans la même cire mondiale d'un disque universellement ravé.

En graverons-nous un neuf ?

(1) Les Socialistes et le tiers-monde, Editions Barger-Levrault.

guer le Commandeur. Or Giscard est

dépourvu de valeurs tragiques, et

Déià, en 1967, Dominique de Roux

écrivait dans l'Ecriture de Charles

de Gaulle (2) : « La vision philoso-

phique de Charles de Gaulle, le mys-

tère de son écriture, le devenir de

existence, obéissent à une même

structure d'être, qui est celle du

renouveau, de la soumission théolo-gale et philosophique à l'éternel ter-

naire de la vie, de la mort et de la

survie. » Et Frédéric Grendel, peu

après (3) : «Le général de Gaulle

est le dernier poète de la France »

disait qu'un poète est un monde

enfermé dans un homme. Ce qu'à

tort el à travers l'on a appalé le

gaullisme étalt une fidélité conci-

liant en un moment de notre his-

toire l'intelligence et la volonté, la

créativité et cette espèce particu-

ilère de réalisme qui consiste à se

rendre soi-même réal et non à s'en

Le sens de la métamorphose est

robe neuve. - Et Athéna protégera

le fil d'or de la liberté. Dans ce

coir d'hiver au ciel cendre, si nos

désirs étaient capables de fertiliser

la décase, la vie qui attend sous

terre aurait alors ses youx et con

sourirs. - La grande politique a pariois cette impatience suprême

qui lui permet l'attente; dès lors

qu'elle se reconnaît comme destin et s'y fait essez humble pour ne

pas craindre le ridicule d'évoquer

la mission de la France, et la volonté

(2) Les Rats capitaines. Editions libres/Hallier, 125 P., 19 f.

(3) Editions universitaires (Jean-Paul Delarge), classiques du ving-tièms siècle.

(3) Charles de Gaulle, Cabler de Earne (1973).

de l'assumer\_

les nouveau-nés, elle leur donner

mais au sens où Victor Hugo

Oricue et lusqu'à soi

volci qu'il se dissout dès qu'il ren-

contre une résistance. »

# SE RÉFÉRER

per EMILE RIDEAU (\*)

ANS le brouhaha des cacophonies, le tohu-bohu des divergences et la raideur des tensions, je voudrais faire entendre une petite voix dont le seul mérite est d'être quelque peu irréelle, comme si elle parnait d'un autre monde, et qui au eurolus n'a pas la prétention d'être très écoutée.

Volci donc la proximité d'une heure grave, d'un de ces grands moments de la vie des peuples et où chacun est impliqué dans confusion de ses craintes et de ses espoirs, dans l'angoisse de l'Incertitude, dans la certitude pourtant que bien qu'Infinitésimale sa décision infléchit le cours de l'histoire.

1) Certes, nous ne commes pas dans une salle du Louvre, et le spectacle est affligeant de ces passions déchaînées, de ces ruptures et de ces polémiques. de ces propagandes agressives, de ces ratissages d'adhérents et d'adhésions : tout cela en comptant sur la percussion desparoles concurrentes et moyen-nant l'invisible soutlen de l'argent. Et, sans rire, dans son stand, chacun y va de sa petite formule, de son boniment, Beaucoup s'écourent, résolus à se replier dans l'abstraction ironique et hautzine. (Deux étudiants, l'autre jour, dans un train : « Je ne voterai pas i a L'autre : - Tu as tort. » Réponse : « C'est bien Inutile. >)

Quant à moi, non seulement je suis convaincu de l'impérieuse obligation de participer (malgré les risques du choixi à la vie politique du pays, mais le persiste à croire (avec un peu de naïveté peut-être et par un parl de confiance) à la sincérité des mes, à leur bonne volonté, à leur désir de promouvoir le bien commun : le ne pense pas que mensonge et tromperle soient explicitement consentis; j'admire même parfois le courage des leaders et le dévouem des militants. Et le fond d'un même projet atténue les exclusions, réunit les adversaires.

2) A l'encontre, cependant, je ne puis pes ne pas constater : - d'une part, les innombrables conditionnements des libertés, les facteurs (physiques et eosonnalités et orientent les options, noyant les décisions finales dans une lumière noc-

- Dius profondément, le mai qui est en l'homme, ce mal que Nabert, après Kant, appelait justement « radical », affectant les profondeurs de la personne et affleurant visiblement dans certains de ses actes, soupçonnable même en tous. L'engagement politique, quel qu'il soit, a ceci de remarquable et d'inquiétant qu'il met au jour ce qu'on prend ailleurs tant de pelne à camou fler : ambition égoiste, hypocrisie, violence et méchanceté... Caîn rode dans la foule de

Ce n'est pas seulement dans les salons du chevaller de Méré. mais par observation des mœurs Pascal a pu définir l'homme comme = misère et grandeur ». La politique ne esrait saine que l'homme se reconnaissait pécheur, s'avouait en besoin de

3) Je sula frappé aussi par

l'incertitude et l'imprécision des buts que, de part et d'autre, on se propose : aux anti-podes du projet technique et scientifique, on ne sait absolument pas ce qu'on pourra faire, on sait pertinemment que l'imprévu de l'avenir, que les innombrables contraintes des situations, démentiront les esperances et les prome bien plus, que le tragique du destin est à l'affût comme toujours pour faire produire leur contraire mēme aux intentions. Dējā siéatoire en matière eclentifique, la maîtriss de l'avenir est contredite par l'impossibilité d'obtem-pèrer à la redoutable consigne de Descartes : « Faire des dénombrements tels que le sois bien sûr de n'evolr rien oublié ». car les facteurs sont littéralement innombrables.

Et l'on fait fi surtout d'une loi plus drastique encore et sans indulgence, à savoir que depuie toujours et en tout domaine l'erreur ou la faute blessent et sont même mortelles, y compris pour

les autres, pour un pays tout entier, pour l'histoire. En bien l il manierait le merteau contre

Problème analogue ou voisin : en politique, il s'agit de structures, de transformation de structures. Et nul doute qu'il en existe une hiérarchie, que cer-taines sont détestables ou inhumaines, anachroniques. Mais tout de même, songé-t-on assez que, par définition même et per nature, toute structure est une contrainte de la liberté, car elle l'enserre dans ses « formes », autant et plus peut-être qu'elle en favorise l'épanouissement ?

rable mot de Péguy : « en espérant leur communion finale avec un dieu qui, pour lui, était le - Bien -, le suprême désirable, au-delà même de

Qui sait si, dans la flèvre actuella et l'effervescence des passions, il ne faudrait pas réhabiliter, par un pari eur leur répercussion universelle et l'ampieur de leur efficacité, tout ce qui tend à être oublié : la maîtrise de soi, l'attention à autrui, la valeur des petits gestes immédiatement possibles, l'accord quotidien des sagesses et des élans, l'allègre débarres du superflu ? Plus encore, qui ezit si les fameux espoirs de ces lendemains (qui chantent) ne sont pas suspendus à ce que Tellhard appelait la fécondité des « passivités » ? Et si une Improbable flamme dissolvalt, un instant au moins, les oppositions stérlies pour l'affrontement unenime des grandes menaces actuelles et la poursuite commune des réconciliations? Mais Il faudrait pour cela se référer à un Absolu, à un Evan-

(\*) Jésuite.

# A UN ABSOLU

tant pis pour ces risques, comme les généraux dont perieit Jules Romains dans son Verdun I Areo quelle humilité, quelle prudence. quel sens des réalités, quel respect sacré de l'homme devrait être abordée la politique, mêmé destes I Quant au chrétien, avent d'y - entrer - (comme on dig, ne devrait-il pas comme Moise faire un séjour de montagne sous l'effusion de l'Esprit ? C'est avec plus de discemement alors que, redescendu dans la plaine,

Nonde

The second secon

First Street Street

genetic to the transfer of the second settlement of the second se

The second secon

BE EDEC AT A CONTROL OF THE CONTROL OF T

The second second

THE THE STATE OF T

1 to 25 to

200 20 1000 1 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100

THE STATE OF THE S

grades and the second s

Rate A Land State A False

And the first of the second state of the secon

्रा प्राप्त के के प्राप्त कर जाता है। जुल्लाक के के प्राप्त कर जाता है के किस्स्य कर है।

grand particular to the second material grands and the second material and the second material grands and the second material grands and the second s

Service of the service of the control of the contro

Special Commences (15) (a CIME

The state of the state SERVICE SERVICE SERVICES

SECURITY OF THE SECURITY OF SE

garges Wile to a constraint

12 mm 2 1 A 24 M 1 1 1 20 20

Tentalle du com

C Free tree

Sing Services

an time to be a series of the Community of the Community

er C. 3.

di projet de en

Design Co.

Cales to bleast

fie i€ (†1.7°;-,∗-

The second secon

Report a tite 1211. A in installing to the dealers of the mine, diese de la comme de la co

transporter of the self-de-transporter of the self-de-

international and the Cartesian of the Cartesian and Carte

Section of the sectio

The second of th

The second second

7.2 MA

ವಾಕ್ ಭಾಷ

nor, ditte de

100

1 0

de la familia

of the execution

et of on Alcerta

A Charles

A. 27 27 147 44

smembres des services de sécurité ma

a propos du dévelopement

Le ruite correction

Marie Comment

THE REAL PROPERTY AND REAL PROPERTY.

THE COURSE OF THE PERSON NAMED IN

AL ANNUAL SER SER

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

Suppose A is the per proper to be proper to the period of the period of

the last section the party had

14 t la later de « Cappent des

Consider to missing # 10

19 M. VE-1 REA THEFTEE

174, 275 THE R. LEWIS CO., LANSING, MICH.

----

Adre Marie Constant &

A specific was seemed to . S. Sec.

CO. TOTAL SERVICE SERVICE

HERE SHEET BY

de la \$4.6.

THE PART OF THE PARTY OF THE PARTY.

4) Autre chose... Comment no. pas être quelque peu choqué par une certaine contradiction nterne de l'action, en tant que telle, sur une liberté adulte, par les techniques (gonéreuses souvent, certes) d'une « militance » ? sur un homme? Et alors que le grand but de la politique est tés, de rendre l'homme moins esclave ! ici, cans doute, je m'en rends compte, tout le problème de l'éducation, de l'école, de l'apostolat... Si encore il y avait toujours le recul du « respect . l'hésitation, le scrupule ? L'offrande à un autrui d'une parole, l'appei à la réflexion ? Mais le temps presse. If faut faire vite, et, sur des masses où l'Individu n'a guère de nom propre, s'introduire dans le jeu physique

5) Et sì ?... Et si alors, aujourd'hui même, un immense virage des mentalités mettait au premier rang des buts l'éducation. l'éducation vralment totale. existentialle », de l'homme? Je me souviens ici d'un admine sommes pas de granda propriétaires d'hommes, de grands capitalistes d'a consciences. Avoir réussi, durant toute sa vie, à évellier une seule conscience, c'est déjà un résultat considérable. » Sans nier bien súr les problèmes de la cité, le grand politique que fut Platon dans sa République et ses Lois concentralt tout con effort sur la formation des hommes, sur leur entrée en « dialectique », c'est-à-dire sur leur sortie des cavernes et leur ascension morale et spirituelle,

l' = Être =. If est visi qu'il comptait peutètre un peu trop sur les res-sources humaines et qu'il ignorait ce qui était déjà découvert par israel, ce que le christie nisme soulignera plus encore : la profondeur du mai humain, l' « alliance » de Dieu avec me, le paradoxe de l'accès à la vie par la mort...

### **NOUVEAUX GAULLISTES** Car le vrai est tragique, et sait nar-

E gaullisme va-t-li enfin sortir de l'appropriation abusive où se complaisent que l que s ceux pour qui il aura d'abord été un excellent fillon politique? On commence à l'entrevoir. Parce que sujet et non objet de sa propre histoire, au moins deux générations ner, d'espérer, d'entreprendre, Pour l'instant, dans le creux de la vague, et tandis que ceux qui n'ont rien appris ni rien oublié s'illusionnent d'une brève restauration des républiques précédentes, les esprits

libres s'occupent à faire des livres. Libres, ces esprits le sont à deux titres qui se tiennent : ce qui se passe les concerne d'autant moins que personne ne songe à les employer aux grandes non plus qu'aux Inspirent augmente leur vertu et donnent à la hauteur qu'ils prennent un rien de natural qui embête tout le monde, et qui donne un ton-Olivier Germain-Thomas tut, avec Michel Cazenave, l'un des rares et ultimes confidents de l'ermite de Verrières-le-Buisson. C'est à lui que Malraux a dit un jour : - Nous vivons une époque de psychodrame, et tous les rats qui ont occupé le bateau se sont mis des casquettes de capitaine. - Reçue comme un appel à phrase in spire à notre enteu les Rats capitaines (1), un bien singuller brûlot qui, en cette période de manichéisme électoral, renvoie lout le monde dos à dos au nom d'un général de Gaulle de légende et d'une France qui est peut-être éternelle, mais qui n'est pas en ur moment où cela se sait.

Ce livre, pour vil et bret qu'il soit, vient à point. Les chroniqueurs politiques, et aussi bien les politiciens qui emplissent leurs chroniques, se comportent comme a'll y avait eu un phénomane gaulliste mais comme s'il n'y avait pas de pensée gaulliste. Georges Pompidou. affirmant un jour que le gauilisme trine, avait délà brouillé les cartes ll disait cela parce qu'il était à bon droit exaspéré par les docteurs de la loi qui ont une citation du général à lournir par problème à récoudre, ce qui les dispense toujours d'imaginer ce que de Gaulle ferait aujourd'hui, et par conséquen de le faire : ils ne manquent jamais de provoquer ainsi du reste des querelles de citations apparemment contradictoires sur toutes sortes de svjets tels l'atlantisme, l'Europe, le tiers-monde, les institutions. Le génie politique du général de Gaulle pourtant était simple et tait en grande

par PHILIPPE DE SAINT-ROBERT

partie d'exécution : donc une attitude certes, mais aussitôt élevée par le discours au rang de l'histoire : donc une doctrine tout de même, mais une doctrine de la Françe en son histoire et dans l'histoire (de

son temps). L'essentiel du gaullisme, avancent serait dans les institutions. Mais pour quoi faire ? ils ne savent pas, ils prannent leur conformisme pour du réalisme, ils ont seulement mis casquette du capitaine. Olivier Germain-Thomas, qui dénonce à son tour cette imposture, e lui aussi vécu la gaullisme comme une aven-

ture du cœur. Mais attention i on parle ici du cœur au sens classique, au sens comélien ; il s'agit de courage et non d'une émotion sentimentale au nom de quoi une certaine France alme tent à pleurer sur elle-même au lleu d'exister. Du courage, il en fallait à Olivier Ger-

en pleine Sorbonne le 29 mai 1968 : - Cette révolution contre l'argent, contre l'internationale capitaliste et son agent monétaire le dollar, pour la libération des peuples opprimés me cela a été fait à Phnom-Penh et à Montréal, cette révolution, nous la ferons avec de Gaulle ! - Hélas !...

### Une aventure du cœur

ll existe um très beau chapitre sur Sainte-Clotilde. Sainte-Clotilde, ce n'est nas le gothique : « Certes. à Sainte-Clotilde aussi, il y a des croisées d'ogive, mais elles ne soutiennem ni n'élèvent rien. » C'est le République giscardienne. Du chet de l'Etat lui-même, Olivler Germain-Thomas donne un portreit somme toute induigent sous l'humour, comme s'il n'y avait pas lieu de lui vouloir, mais seulement de le remplacer : « Giscard se fait de la France l'idée que Marie-Antoinette

se falsait de la nature... Ce don juan d'apparence s'est follement aimé à travers les yeux de ceux qu'il séduisait par sa légèreté de nuage. Il a cru découvrir la France, alors qu'il n'en voyait qu'une écume. Il s'est rendu dans les lovers de son bon

remettre aux réalités des autres. peuple, amerveillé de l'émerveilleilé au sens de l'universel. Mairaux, ment qu'il suscitait. Il a continué à à cet égard, demeure un maître, et parcourir la France comme ces le Miroir des limbes une source qui recherchaient chez les sauvages continuelle d'inspiration dont Olivie Germain-Thomas, promenant son les eignes primitifs de leurs propres espérance d'Athènes à Benarès en certitudes... Mais, faux don juan. passant par Tokyo, ne se prive ni ne nous prive. Je parle bien d'espérance et non de nostalgle, en dépit des apparences. Car al les nouveaux gaullistes étaient peasimi ils se présenteraient aux élections comme certains nouveaux philosophes, en expliquent naturellement phes, en expliquent naturallement qu'ils vont seuver l'essentiel.

Au lleu de quel nous retrouvons d'instinct aux quatre coins du monde cette image de la France qui un lemps nous fut rendue et qui chaque année, comme Athéna, voudrait de son peuple visible et invisible une mhe neuse . Et àthéns oppéens



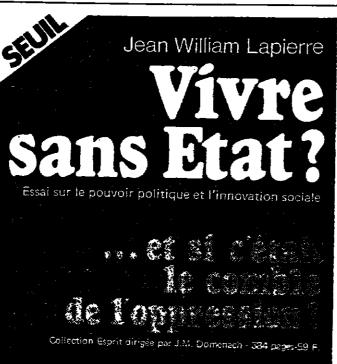

remne in the electric lent 🛊 Grande-Brettegn les Communes ont commu du projet de dévolution de pouvoir on Pays de Celles Le notre contravidado. CALL & MCADIS + # P. Prints — Le Donobleur le pro-91 (85) (B. 1887) Country our less trees to The court

Total of the state train presented by Paul a Indiana que talle main train se a Balla Millia cum instanti de face desse irration to free the HAR OF CHIEFE The challen in the rein seadt les en Pales et gradenisses 400 m al Part de Galles en 1

en faver by the ६६, १८% **अस्** विकास अस्ति ।

CRISE ET MAINTIEN DE L'ORDRE EN EUROPE

ose... Comment a sine contraction de l'essie a crupule ? La n d'une parca reion n Mars à

ction, en tant ma liberté aquite, pe (günéreuses : nue « willisuce" · ? E: alon qu e la po<sub>ntique è</sub> veiller des libe as doute, je mej out le problett faut faire wie S.C. Called 1 Propre sia

49 14 .22<sub>15</sub>

00 00 0000 000000 00000 00000

Turk : 17 en Contracted test T-01 .. 925 term are الإنكاد والم 1 6 mg ... C. . 4 foreg. Cre cus,

## RER **50LU**

# à propos du développement des violences

Ankara. - Lorsque M, Demirel était au pouvoir, la presse favorable à M. Ecevit publiait quotidiennement des bilans des désordres politiques. C'est à présent le contraire : la presse de droite rappelle chaque jour à l'actuel président du conseil, au pouvoir depuis deux mois, qu'il n'a pas tenu sa promesse de juguler l'anarchie. « Quatre-vingt-neuf morts. sept cent trente-cinq blessés, trois cent dix-neut attentats à la bombe pour janvier at tévrier », note le

Comme gage de sa détermination d'en finir en sévissant aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, M. Ecevit avait nommé au ministère de l'intérieur l'ancien général d'aviation Ozaydinii. Il vient de procéder à un vaste mouvement préfectoral : soixante et un départemente ont un nouveau gouverneur, et quarante-deux un nouveau préfet de police.

tations de suspects s'accroît, en par-ticulier à l'extrême droite. La perquisition de locaux de ses associations a permis de découvrir des armes à feu et des capsules de dynamite. d'idéal », liés au colonel Turkes, chef du mouvement nationaliste et ancien vice-président du conseil de M. De-

mirei, ont été arrêtés. - Mise en scène montée de toutes pièces », dit le colonel Turkes, qui, ainsi que M. Demirei, accuse M. Ecevit de « protéger les anarchistes communistes », et dénonce des cas de torture pratiquée par les forces de l'ordre contre les militants natio-

Le ministre de l'intérieur indique pour sa part que, parmi les auteurs de hold-up ou d'actes de sabotage, flaurent des membres des ceilules de l' - Armée populaire de libération turque » (TEKO) et de l' « Armée révolutionnaire ouvrière et paysanne de Turquie » (TIKKO), organisations gauchistes. Male il promet le même - quel que soit leur bord -.

solde de puissances occultes, la ment.

Londres. - Le débat sur le pro-

jet de dévolution de pouvoirs au Pays de Galles a commencé mer-

credi 1º mars aux Communes par une retraite du gouvernement, qui

a renoncé à la première clause du projet spécifiant que la légis-lation envisagée n'affectera pas

l'unité du Royaume-Uni. Il s'agis-sait, en fait, d'un point mineur. La même clause, qui figurait dans le projet de dévolution concer-nant l'Ecosse, avait été rejetée

nant l'Ecosse, avait été rejetée par les Communes en novembre et le gouvernement a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'aller sur ce point à une bataille incertaine.

La procédure d'urgence, dite de la «guillotine», s'appliquera pendant les quatorze jours du débat en commission et la discussion du projet devrait être moins enfiévrée que celle sur l'Ecosse. D'une part, parce que le mouve-

De notre correspondant

Turquie

responsabilité de la recrudescence des incidents sangiants. La découverte récente d'explosifs militaires chez des particullers donne une dimension nouvelle aux activités des mystérieux inspirateurs.

Comme c'était le cas à la veille de l'intervention militaire du 12 mars 1971, l'éditorialiste du journal de droite Tercuman réclame l'instaura-tion de l'état de siège afin que le secours efficace > des torces armées contre l'anarchie.

### Sous l'inspiration de la C.I.A.

Au demeurant, les débats des dernières semaines sur la réalité d'une organisation secrète dénommée Contre-guérilla » ont créé un état d'esprit qui dure, même si l'affaire est close, sinon étouffée.

Soulevée à la fin de janvier, lors de l'examen du budget du M.I.T., ser-vice secret militaire, l'attaire poriait aur l'existence de cette organisation secrète, créée en coopération avec la Central Intelligence Agency. Selon deux députés républicains, elle portait le nom de « Conseil de contrôle de mobilisation de l'armée - ou de « Département de guerre spéciale ». Composée de militaires et de civils, elle aurait participé aux interrogatoires, voire aux tortures, des victiche, entre 1971 et 1973, puis était à l'origine d'actes de sabotage fictifs, attribués ensuite à des - anar-

Ces « révélations » n'étaient pas neuves et figuraient dans un manifeste électoral du parti républicain d'octobre 1973. Lors de la campagne du printemps 1977, M. Ecevit luimême avait mis en cause, sans la nommer, une organisation occulte chargée de provocations subversives. Alors premier ministre, M. Demirel iul en demandalt des preuves avant Les milleux gouvernementaux et d'ouvrir une enquête. A la fin de une partie de l'opinion attribuent à janvier encore, le même dialogue de des « agents provocateurs », à la sourds reprenait entre eux au Parle-

Evans, président du Plaid Cymru, a indiqué que son parti soutiendrait le « Wales Bill », tout en continuant de faire pression pour obtenir une extension des pouvoirs législatifs de l'éventuelle assemblée de Cardiff.

Des comités de propagande, réunissant travaillistes, libéraux et syndicalistes, ont commencé au Pays de Galles une campagne en faveur de la nouvelle législation. Mais leurs moyens financiers sont nettement inférieurs à

ciers sont nettement inférieurs à ceux des adversaires du projet

qui ont mobilisé les milieux in-dustriels et commerçants hostiles.

Grande-Bretagne

Les Communes ont commencé à débattre

du projet de dévolution de pouvoirs

au Pays de Galles

sions nouvelles avec l'évocation des noms des anciens généraux Faik Turun et Cahit Akyol; le premier, député du Parti de la justice, avait commandé à Istanbul au moment de l'état de siège : le second a été responsable du département de la

La polémique a pris des dimen

guerre spéciale, ils ont démenti l'axistence d'une organisation secrète dénommée - Contre-guérilla ». Le général Turun a toutefois précisé que des agents du M.I.T. avalent été appelés lors des interrogatoires des litants communistes arrêtés à Istanbul, lorsqu'il commandalt dans

Mettant l'opinion en garde contre les dangers d'un gouvernement de gauche, laissant entendre que M. Ecevit et ses amis pourraient subir le sort de M. Allenda, le général Turun déclara que « la Turquie pourrait livrer une deuxième guerre de libération si c'était nécessaire -, et alouta :

 Les forces armées, qui estimen que le communisme est un danger, seront une épée de Damoclès sur la tête de ceux qui voudralent changer l'ordre social existant. .

Si le parti républicain n'exclut pas de son sein les e tractions marxistes liées à Moscou » et ne cesse pas de « protéger des anarchistes » le général Turun estime qu' « li faut se préparer à une guerre civile ».

Ces propos suscitèrent un regain des Invectives entre MM. Ecevit et Demirel. Ce demier exigea des preuves de la part du chef du gouver nement dont les emis - calom nialent l'armée ». Le premier ministre se borna à laisser entendr qu'une poignée d'anciens militaires seralent impliqués dans des menées subversives. Il alla plus loin : le 13 février,

assistant à la réunion annuelle du conseil suprême militaire, contrairement à ce que falsait son prédécesseur, il a voulu s'adresser au commandement. Les mesures visant la sécurité extérieure ne peuven s'appliquer aux cas qui relèvent de la sécurité intérieure, déclara-t-il, en indiquant ainsi que les méthodes de la lutte contre la subversion enne mie en temps de guerre ne sont pas valables contre les membres des mouvements progressistes turcs opposés au régime.

L'hebdomadaire Yanki, proche de l'entourage du premier ministre, a publié le 20 février des précisions sur les proportions de cette affaire : ll ne s'agirait que d'un petit nombre d'anciens membres du département de la guerre spéciale qui, employés par le M.I.T. après leur retraite, ont été atfactivement chargés d'interont « défiguré » le projet de dévolution écossais. Les nationa-listes du parti Plaid Cymru (trois députés sur les trente-six de la province), considérant que le projet de dévolution ne va pas assez loin, pourraient s'abstenir. Pour le moment M. Gwynford Evans, président du Plaid Cymru, a indique que son parti soutien-

la dirige ? L'épuration de ce groupe semble pour le moment l'objectif prioritaire de M. Ecevit qui doit agir avec prudence pour ménager la susceptibilité des généraux, sans décevoir l'alle gauche de son propre parti qui veut savoir la source des covations sangiantes ... La droite, maintenant dans l'oppo-

sition, entretient l'agitation sur ce thème afin de provoquer la mésentente entre les forces armées et le gouvernement. Les coupables cherchent à s'abriter derrière l'armée pour éviter les poursuites. Mais une enquête officielle peut difficilement s'ouvrir avant que le général Evren, nouveau chef d'étal-major général, prenne ses fonctions en mars. Luimême, comme son prédécesseur, le général Sancar, est hostile à toute ingérence des militaires dans la vie

ARTUN UNSAL

Allemagne fédérale

## Des membres des services de sécurité militaire sont mis en cause | La police aurait commis des négligences lors de l'enquête sur l'enlèvement de Hanns-Martin Schleyer

Le journal à grand tirage Bild

Ce jeudi 2 mars, s'ouvre à Stuttgart le premier d'une série de nouveaux procès de mem-bres du groupe Baader-Meinhof. Le premier à comparaître est Guenter Sonnenberg, vingttrois ans, accusé de tentative de meurtre sur la personne des policiers qui l'ont arrêté en mai dernier à Singen, à la frontière suisse, en compagnie de Verena Becker. Etant donné l'état de santé de l'accusé, qui a été gravement blessé à la tête lors de son arrestation, la cour n'a retenu contre lui que l'inculpation de tentative de meurtre. Sonnenberg est, d'autre part, soupçonné d'avoir participé à l'assassinat du procureur Buback, en avril 1977, à Karlsruhe. Le tribunal doit se réunir deux fois par semaine pendant trois heures dans la mesure où l'accuse

Bonn. — L'appartement dans lequel Hanns-Martin Schleyer avait été tenu prisonnier après son enlèvement vient d'être dé-couvert à Erfstadt-Libbar, à une couvert à Eristadt-Modar, à une vingtaine de l'ilomètres de Colo-gne, au troisième ètage d'un immeuble qui en compte quinze. La bourgade de Eristadt est proche d'une autoroute. Il n'a pas proche d'une autoroute. Il n'a pas fallu plus de dix minutes aux ravisseurs pour atteindre leur refuge lorsque, le 5 septembre dernier. Ils se sont emparés, à Cologne, du chef du patronat ouest-allemand.

Le journal à grand tirage Bûd Zeitung affirme que, dès la location de l'appartement, le gérant de l'immeuble avait fait part de ses soupçons à la police locale. Mais celle-ci ne se serait intéressée à cette information que vers le milieu de septembre. C'est alors seulement, si l'on en croit la Bûd Zeitung, que les autorités, ayant vérifié les indications qui figuraient sur la fiche de la locataire, se seraient apercues que celle-ci avait utilisé La découverte de cet apparte-ment suscite dès maintenant des controverses passionnées quant au rôle joué par la police, qui aurait négligé de précleuses informa-tions sur l'immeuble de Erfstadt. fiche de la locataire, se seraient aperçues que celle-ci avait utilisé un faux passeport.

A ce moment-là, les ravisseurs avaient déjà transféré leur victime dans une autre « prison », probablement l'immeuble de Cologne dans le sous-sol duquel on découvrit plus tard un bouton de manchette de Hanns-Martin

L'appartement avait été loué au mois de juillet de l'année derpaya plusieurs mois de loyer d'avance, après avoir donné une fausse identité. Selon les diverses descriptions qui ont êté faites de cette jeune femme, il pourrait sera effectivement capable de suivre les débats.

Le verdict est attendu en mai. Irmgard Moeller, déja condamnée à quatre

ans et demi de prison pour son appartenance au groupe Baader, sera jugée une nouvelle fois dans quelques jours pour sa participation à l'attaque à l'explosif menée en 1972 contre une base militaire américaine à Heidelberg.

La cour d'appel de Stuttgart a, d'autre part. autorisé les avocats français choisis par M° Klaus Croissant, à participer à sa défense. La cour a infirmé le jugement faisant opposi-tion au choix de M° Joé Nordmann, et rejeté l'appel interjeté par le procureur général de la décision d'admission de M<sup>es</sup> Robert Badinter

Schleyer. Le refuge de Erfstadt était alors surveille jour et nuit, mais en vain. Au mois de janvier. le gérant de l'immeuble reçut une De notre correspondant s'agir de Friderike Krabbe, de Silke Maler-Witt ou encore de Juliane Plambeck, toutes trois soupconnées d'avoir joué un rôle dans l'enlèvement. carte postée en Australie qui met-tait fin à la location. Le General Anzeiger, de Bonn.

publie d'autres a révélations a : à l'en croire, un renseignement précis aurait été donné à la police le 6 septembre, c'est-à-dire le lendemain même de l'enlèvement. La question est donc posée de savoir si les enquéteurs n'ont pas commit de très cérieures n'enticommis de très sérieuses négli-

Cependant, le fils du disparu, M. Hanns-Eberhard Schleyer, un juriste âgé de trente-trois ans, fait son entrée dans la vie politique ouest-allemande : il a été nommé secrétaire d'Etat au gouvernement de la Phénante Pleira. vernement de Rhénanie-Palati-nat Indiquant qu'il pensait de-puis longtemps déjà à une car-rière politique. M. Schleyer a ajouté que « les événements des

JEAN WETZ.

## DIPLOMATIE

### LES RELATIONS FRANCO-DANOISES

### M. Joergensen ne s'excuse pas mais regrette un malentendu

e II n'y a aucune raison de présenter des excuses, car je ne me suis pas mêlé des affaires intérieures françaises et n'ai ja-mais eu l'intention de m'en mêler. Il est regrettable que mes décla-rations aient été mal comprises et mal interprétées. »

Telle est la réponse qu'a faite mercredi 1<sup>er</sup> mars à son retour à Copenhague, venant des Etats-Unis. M. Joergensen, premier ministre danois. Un journaliste lui avait demandė s'il comptait nu avait demande si compant présenter au gouvernement fran-çais un « genre d'excuse » après les propos qu'il avait tenus jeudi à Washington sur les élec-

jeudi à Washington sur les élections françaises, et après la déclaration du président de la République, qui jugeait insuffisantes
les explications données.

M. Joergensen a expliqué qu'll
avait seulement voulu indiquer
que la coopération se poursuivrait
au sein de la C.E.E. même en cas
de victoire de l'opposition en
France. Il ne souhaite pas, a-t-il
dit, poursuivre la controverse et
pense que l'affaire s'arrangera
par la voie diplomatique.
En fait. M. Joergensen ignore

En fait, M. Joergensen ignore En fait, M. Joergensen ignore dans sa déclaration de mercredi, comme dans les explications qu'il avait fournies lundi (et que n'accompagnait aucun regret), le passage le plus litigieux des propos qu'il avait tenus à Washington : « Je dirai que M. Mitterrand gagnera les élections. Ce ne sera que mauraise chose » (le Monde des 28-27 février).

A Paris, à l'issue du conseil

des ministres de mercredi, le porte-parole de l'Elysée, M. Hunt, a déclaré :

« Le président de la République a estimé que, d'une façon géné-rale, les déclarations des chefs rale, les déclarations des chefs d'Etat ou de gouvernement étranger sur la situation intérieure de la France ne sont pas acceptables. En ce qui concerne les déclarations de M. Joergensen, les explications données par le premier ministre du Danemark ne sont pas jugées satisfaisantes. » Interrogé sur les suites de cette affaire, M. Hunt a ajouté: a le contact diplomatique est mainaffaire, M. Hunt a ajouté : « le contact diplomatique est main-

Il semble qu'en dehors du cas danois (qui n'est pas le premier du genre) le gouvernement sou-haite que les membres de la Communauté européenne adop-tent un « code de bonne conduite » et s'engagent une fois pour toutes à ne pas s'immiscer dans les affaires des autres, surtout en période électorale. Quant à savoir pourquoi M. Giscard d'Estaing a cru bon de relancer publiquement cru bon de relancer publiquement une affaire qui paraissait s'apai-ser, les propos de M. Mitterrand publiés mercredi matin par le quotidien danois Politiken peu-vent y être pour quelque chose. Le premier secrétaire du P.S. se disait « satisfait » des remarques A la conférence de Belgrade

### UN APPEL AU BOYCOTTAGE SCIENTIFIQUE POUR FAIRE RESPECTER LES DROITS DE L'HOMME

Belgrade (A.F.P.). — Quatre scientifiques, le Français André Lwoff (prix Nobel), l'Américain Robert Adelstein, le Suisse Robert Lewenberger et le Norvégien Thorolf Rafto, ont invité mardi 28 février au cours d'une conférence de presse leurs collèmes rence de presse, leurs collègues occidentaux à refuser de coopé-rer avec des savants de pays qui, telle l'U.R.S.S., ont-ils dit, violent les droits de l'homme. Déclarant représenter des associations groupant près de sept mille savants, ils ont plaidé la cause des juis soviétiques et dénoncé en parti-culier les difficultés que rencontrent les savants qui veulent

émigrer.
Le professeur Lwoff a d'autre

Le professeur Lwoff a d'autre part annoncé qu'un appel serait lancé aux cancérologues pour qu'ils boycottent le congrès de cancérologie qui doit se tenir en Argentine en juillet.

A la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, un groupe de travail a été formé pour rédiger un document de clôture à partir des divers projets déposés. Il comprend le Danemark (en tant que président de l'Europe des Neuf), les Etats-Unis, Malte. la Roumanie, la Suède, la Suisse et l'U.R.S.S.

### A travers le monde

### Espagne

● L'ORGANISATION SEPARA-TISTE BASQUE ETA a revendiqué, mercredi 1 ª mars, une dizaine d'attentats commis le même jour au Pays basque espagnol contre des bureaux et des installations de la compagnie I berduero, qui est chargée de construire la centrale nucléaire de Lemoniz, près de Bilbao. Il n'y a pas eu de victime. — (A.F.P., Reuter.)

### Suède

 L'AMBASSADEUR D'U.R.S.S.,
 M. Mikhail Jakovlev, a été convoqué par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, M. Leif Lei-fland, qui lui a exprimé les inquiétudes de la Suède devant la présence, dans la mer Bal-tique, de sous-marins soviéti-ques équipés de missiles à têtes



## **AFRIQUE**

## Les rivalités internationales dans la corne

SELON M. BRZEZINSKI

## L'engagement soviétique en Ethiopie « compliquera inévitablement » la ratification des SALT par le Sénat américain

Washington. — Comment s'op-poser à la pénétration soviétique dans la corne de l'Afrique ? Après avoir révélé, à la fin de la seavoir révélé, à la fin de la se-maine dernière, que la présence soviéto-cubaine en Ethiopie avait doublé en une dizaine de jours (passant de cinq mile à dix ou onse mille hommes, seion M. Brze-zinski, consellier du président, à huit ou dix mille seion M. Vance, secrétaire d'Etat), l'administration américaine se pose cette question sans lui apporter de réponse satis-faisante.

sans lui apporter de réponse satisfaisante.

Le dilemme est encore plus embarrassant qu'en Angola, où Moscou appuyait un mouvement qui
avait l'avantage de contrôler la
capitale du paya, mais n'était
qu'un des candidats au pouvoir en
rivalité avec deux autres. Les
Etats-Unis n'avaient rien fait
pourtant à l'époque, essentiellement en raison du refus d'un
Congrès traumatisé par l'engagement au Vietnam. Aujourd'hui, le
législaití serait probablement
moins réservé devant une intervention limitée au profit de la
Somalie, mais le cas est plus
« mauvais » : les plus ardents
partisans d'une action doivent
admettre que la Somalie, pour
avoir nvoyé ses tro ses en Ogaden, est l' « agresseur ». Certes,
ajoute-t-on, l'Union soviétique est
indirectement responsable pour
avoir fourni à la Somalie pour
avoir des est cents de l'arrivée de sept cents Cubains par
jours à Addis-Abeba depuis une
semaine) donne à toute l'affaire
une dimension nouveile.
Sur le plan local, la seule réponse envisagée ici est celle que

une dimension nouvelle.
Sur le plan local, la seule réponse envisagée ici est celle que le groupe des pays occidentaux, à l'instigation de la France notamment, avait mise au point au cours d'une réunion à Washington au début de l'année : récours au Conseil de sécurité en cas de franchissement de la frontière somalienne par les forces éthiopiennes, appui à une solution négoriée comportant une forme d'autonomie interne pour l'Oga-

Rhodésie

den et l'Erythrée, promesse de fourniture d'armes à la Somalie fourniture d'armes à la Somalie si ce pays venait à être attaqué directement. Mais tout cela, on s'en rend compte icl, ne répond pas au défi que représentent dés à présent l'utilisation massive de la puissance soviétique et l'effet psychologique créé par cetts action sur les pays de la région, amis et ennemis.

De notre correspondant

amis et ennemis.

Aussi bien, les partisans de la e globalisation » — autrement dit, d'une « punition » infligée aux soviétiques dans d'autres domaines — ont-lis gagné du terrain icl, ces derniers lours. On s'est aperçu que le premier domaine mentionné pour l'application d'une politique de « lien » (linkage), à savoir les négociations pour la limitation des armements dans l'océan Indien, n'était pas très prometteur. Les Soviétiques n'avalent aucune raison de prendre très au sérieux la « menace » d'un échec de ces négociations très marginales, qui n'empécheront pas, en tout état de cause, les Etats-Unis d'aller de l'avant dans leur plan de développement de la base de Diego-Garcia.

Aussi est-fi de plus en plus question, aujourd'hui, d'établir un lien avec la seule négociation qui importe vraiment aux Deux importe vra i men t aux Deux Grands et au reste du monde: celle de Genève sur la limitation des armements stratégiques (SALT). Un premier pas avait été fait dans cette direction, lorsque le département d'Etat, le 25 février, avait salué les déclarations de M. Brejnev en faveur de la conclusion. rapide d'un accord SALT, mais ajouté: « Il est évident que le caractère de ces relations (soviéto-américaines) dépend aussi de la modération et tions (soviéto-américaines) dé-pend aussi de la modération et des efforts constructifs qui seront déployés pour aider à la solution des conflits locaux, tels que celui de la corne de l'Afrique. Une intervention dans cette région par l'expédition continue d'armements, de personnel militaire, dont cer-

à la majorité africaine le 31 décembre ment « interne » du problème rhodésien sont parvenus, mercredi 1er mars, à un important accord : la passation des pouvoirs à la majorité noire interviendra le 31 décembre, et d'icí à cette date le pays sera dirigé par un gouvernement intérimaire dans lequel les Africains seront largement représentés.

qu'ils ne redoutent pas d'avoir pour voisin un pays dirigé par des Africains, dès lors qu'il s'agirait de  $\alpha$  modérés > ouverts au dialogue. — (AFP, AP, Reuter, UPIJ)

M. Ian Smith avait accepté, le mois dernier, le principe de l'élec-tion d'un nouveau Parlement à majorité africaine, mais sans pré-ciser à quelle date. Les trois nartie nationaliste - Conseil partis nationaliste — Consell national africain uniffé, Consell national africain et Organisation uniffée des peuples du Zimbabwe — ont donné leur accord pour un compromis consistant à partager les attributions du gouver-nement entre un conseil ministériel et un conseil exécutif. Les Africains et les Européens siège-raient en nombre égal au conseil ministériel ; les Africains seraient trois contre un au consell exécu-tif, que les dirigeanis des trois formations nationalistes préside-

Le premier ministre a déclaré dru etat tout inspose a anan-donner ses fonctions une fois qu'une nouvelle Constitution aura été adoptée: M. Smith, qui a a hâte de redecenir fermier », a exprimé l'espoir que la Grande-Bretagne lèverait « rapidement » les sanctions contre son pays ont été faites par les Européens.
Selon des sources informées, à
Londres, M. David Owen, escrétaire au Foreign Office, vient
d'inviter Mgr Muzorewa, président du Consell national africain unifié, à venir discuter en Grande-Bretagne des perspectives de règlement définitif en Rho-décle

En République sud-africaine, les milieux gouvernementaux ont accueilli avec satisfaction l'an-nonce de progrès décisifs dans la nonce de progrès décisifs dans la négociation pour un réciement e interne » en Rhorésie. M. Vornter n'a pas encore fait de commentaire officiel mais il n'a jamais caché, dans le passé, sa préférence pour une solution qui écarterait les dirigeants africains « dars », tel M. Nkomo, qui animent la guérilla nationaliste. Les dirigeants sud-africains affirment

● La session extraordinaire de PAssemblée des Nations unies sur la Namible se tiendra du 24 avril au 3 mai, a annoncé, mercredi l'mars, le secrétaire général de l'ONU, M. Waldheim. tains éléments participent aux combats, élargit et intensifie iné-vitablement les hostilités et élève le niveau général de tension dans

M. Brzezinski, mercredi 1 mars, au coms d'un « petit déjeuner de travail », organisé à l'intention de quelques journalistes par le vice-président Mondale, est allé plus loin, en parlant directement de l'effet que l'intervention sovié-



tique en Ethiopie pouvait avoir sur les SALT. Tout en niant, selon l'usage, qu'un lien soit éta-bli délibérément par Washington entre ces deux problèmes, le conseiller du président a ajouté : « Il est réaliste de penser que, si les tensions devaient s'accroître du fait de l'intrusion non provoau fait de l'intrusion non provo-quée de la puissance soviétique dans un conflit purement local, cela compliquerait inévilablement non seulement le processus de la négociation elle-même, mais aussi celui de la ratification qui suivra sa conclusion. » En d'autres tarmés con a sevuestra que du termes, on « excusera », ou du moins l'on comprendra les séna-teurs qui rechigneralent à approu-ver un traité SALIT du fait du rôle soviétique en Ethiopie.

Rhodésie

Certes, en 1976, l'engagement soviétique en Angola avait coincidé, peut-être pas tout à fait par hasard, avec un net raientissement des SALT, mais c'est la première fois que ces négociations de la visite de M. Gromyko à Washingtions sont lifées à un conflit extérieur, aussi directement que le permet ministre rhodésien. M. Ian Smith, et les trois diriants nationalistes modérés avec lesquels il négocie un règle ant interne du problème rhodésien sont parvenus, mercredi en interne du problème rhodésien sont parvenus, mercredi propriet du président se mb le cvoir recusé tout « chantage au Sénat », en écrivant dans la pravia du 11 février que méme que, selon lui, « nous som-M. Smith accepte de passer les pouvoirs s, c'est-à-dire faire re-traité par le Soviet Plus sérieusement, on peut se demander si les Etats-Unis ne sont pas encore plus in-teresses que leur partenaire à un

tales et que Washington, après avoir refuse la construction du bombardier B-1, renvoie à 1986 le premier déploiement du nouveau

De toute manière, M. Brzezinski précisé au cours de la même encontre que la conclusion d'un rencontre que la contrastor d'un traité se heurte encore à des problèmes « non artificiels et difficiles », qui demanderont (de Moscou essentiellement à son avis) « un acte de volonté politique » pour être surmontés. Le conseiller du président a énuméré la la contra en litter ».

rque » pour etre sarinotes. Le conseiller du président a énuméré ainsi ces points en litige :

— La définition de nouveaux types d'armements qui devront faire l'objet de restrictions, chacun des Deux Grands en ayant une conception différente.

— La définition de la portée du missile de croisière qui devra étre limitée par un protocole de trois ans. L'engin se déplace en zigzags, ce qui implique un parcours supérieur à la distance linéaire du point de départ à la cible. Les Soviétiques, contrairement aux rumeurs répandues lei il y a quelques mois, ne sont pas d'accord sur l'importance de la c rallonge » nécessaire.

— Le bombardier soviétique Backfire, pour lequel les Etats-Unis demandent des assurances plus précises concernant son non-emploi contre leur territoire.

plus précises concernant son nonemploi contre leur territoire.

— Enfin les deux partenaires
ne sont toujours pas d'accord sur
les nombres limites. Moscon ne
veut pas abaisser le piafond giobal des vecteurs au-dessous de
2 250 unités (les Etats-Unis demandent 2 160) et surtout insiste
pour que le maximum autorisé
des fusées à têtes multiples
(MIRV) soit fixé à 1 250. Compte
tenu des autres limitations déjà
décidées, cela signifierait que les
Etats-Unis devraient se contenter
de soixante-dix avions porteurs Etats-Unis devraient se contenter de soixante-dix avions porteurs de missiles de croisière, à moins de sacrifier un nombre correspondant de fusées à têtes multiples pour augmenter ce contingent. Or Washington, qui entend equiper au moins cent vingt de ses bombardiers de missiles de croisière estime avoir fait ainsi ses compartiers de missues de croisière, estime avoir fait ainsi aux Soviétiques, selon M. Bize-zinski, une « importante conces-sion » et n'entend pas aller plus

même que, selon lui, a nous som-mes engagés dans une course historique contre un mouvement modement politique, si l'on exa mine, a conclu M. Brzezinski, les types d'armes que les deut par-ties soni susceptibles de dévelop-per dans les années 80, l'on est tres préoccupé et effrayé »,

### La < Pravda > dénonce le < chantage grossier > de Washington

De notre correspondant

vivement à la déclaration lu département d'Etat américain indiquant que l'aide soviétique à

département d'Etat américain indiquant que l'aide soviétique à l'Ethiopie a atteint un point tel que les relations entre Moscou et Washington pourraient en être altérées. L'a gence Tasa avait d'abord répliqué par une dépêche semme toute modérée, accusant simplement les autorités américaines de adenaturer » la position de l'U.R.S.S., qui appuie a naturellement la victime de l'agression».

Aujourd'hui, le ton monte dans la presse soviétique. Se fondant sur les commentaires des journaux occidentaux, les lizuestia et la Pravia estiment que Washington cherche à lier la sort les négociations sur la limitation des a rm emen's stratégiques à la come de l'Afrique ». Si, pour les izvestic il s'arit là d'une cattitude von constructive dont « l'inconsistance est évidente », le quotidien du P.C. soviétique va plus loin, ce jeudi 2 mars. Il trouve dans la déclaration du département d'Etat un carrière-goût de chantage grossier intolérable, d'une façon générale, dans les relations internationales ».

Pour certains observateurs occidentaux à Moscou, cette escalade verbale rappelle le trn des criti-

Pour certains observateurs occidentaux à Moscon, cette escalade verbale rappelle le trn des critiques soviétiques contre l'administration Carter quand le président américain se sorciait activement, il y a un an, des droits de l'homme en URSS. La Pravda, pour sa part, fait allusion à une époque plus lointaine, mettant nommément en cause M. Bræninski à propos d'un rapport de la CIA, sur le déploiement des forces soviétiques et cubaines en Ethiopie, elle l'accuse de mener « » n jeu dangereur et indigne, qu'ont essayé de jouer, dans les années de la « guerre froide » et de la guerre du Vietnam, les prédécesseurs de l'actuelle administration américaine ». Ce jeu a connu une « fin macabre ».

Moscou considère que la position américaine est doubtement.

Moscou considere que la posi-tion américaine est doublement erronée : d'abord elle se fonde sur erronée : d'abord elle se fonde sur une appréciation fausse ou déformée (c'est selon) de la politique soviétique en Afrique, La « méchante campagne antisoviétique » contre les « plans agressifs de FURSS. » est le résultat d'inventions, é c r i t la Pravda. Au contraire, rappellent les Izvestia, l'URSS. a tout fait pour dissua-

Moscon. — L'U.R.S.S. réagit der les dirigeants somaliens der les dirigeants somaliens qui, il est vrai, étaient il n'y a pas al longtemps ses meilleurs alliés de s'engager dans l'aventure, e Mais comment peut on qualifier la politique des paissances qui n'ont pas levé le petit doigt pour précent le conflit et qui mainténant interviennent en intidu côté de l'agresseur en lui pornissant des armes et dés crédites interrogent les l'acestia.

### Préparer l'opinion !

La seconde erreur amèricaine est selon Moscou, de lier les négociations SALT à un conflit local « totalement indépendant ». « Les milieux américains qui cherchent à mêler des problèmes n'appasirien de commun ne réussiront pas » a vert it la Prupda. Les accords SALT intéressent les Etats-Unis et l'Union soviétique dans leur rôle de grandes puissances ; d'eux dépend le sort de l'humanité car, pour le journal du P.C. soviétique, un échec des négociations provoquerait une relance de la course aux armements et augmenterait une inece de « catastrophe nucleaire ». Pour les dirigeants soviétiques

nace de « caustrophe nucleure ».

Pour les dirigeants soviétiques il n'est donc pas raisonnable de faire dépendre un accord aussi fondamental d'un conflit particulier, géographiquement ilimité. La Praoda rappelle les dirigeants américains au « sens de leure responsabilités ». Le journal soviétique, qui évoque la période de la guerre du Vietnam, se garde toutefois de rappeler qu'à ce moment-là M. Breinev n'avait nas perdu le « sens de ses resionpas pardu le « sens de ses respon-sabilités » et qu'il n'aveit pes hésité à recevoir M. Nimm à Moscou justement pour préparer le premier accord SALT...

Sans doute les dirigeants soviétiques ne sont-ils pas loin de
penser que Washington accumnle
sciemment les obstacles dans les
négociations SALT. Bien que
M. Brejnev se soit de nouveau
prononcé la semaine dernière
pour un e aboutissement vapide a,
la presse soviétique multiplie
depuis quelque temps les articles
sévères à l'égard de la position
américaine, et sceptiques sur l'issue des pourpariers. Est-ce pour
faire pression sur leurs partenaires ou pour préparer déjà l'opinion
soviétique à un échec? Sans doute les dirigeants sovié-

DANIEL YERNET.

### Le colonel Menguistu reconnaît que des troupes cubaines combattent aux côtés des forces éthiopiennes

Addis-Abeba, an cours d'une cérémonie commemorant la vic-toire d'Adoua sur les troupes ita-liennes en 1396, le chef d'Etat éthiopien, le colonel Menguistu Hailé Mariam a admis, pour la première fois, que des troupes cubaines combattaient aux côtés des forces éthiopiennes.

Jusqu'à présent, les autorités éthiopiennes avaient toujours nié l'engagement direct des Cubains

en Ethiopie, affirmant que senis des « conseillers » ou des « tech-niciens » cubains se trouvaient dans le pays.

A Genève, la commission des A Genève, la commission des droits de l'homme des Nations unies a demandé au gouvernement éthiopien de répondre aux accusations de « violations flagrantées » des droits de l'homme portées contre lui. Les délégués éthiopiens ont qualifié de « propagande » ces accusations.

A Mogadiscio, tandis que le président somalien Syzad Barre est à Tripoli, cù il a eu des conversations avec le colonel Radhafi au sujet de la situation dans la corne de l'Afrique, des manifestations de soutien au régime ont en lieu mercredi le mais. Le gouvernement somalien a d'autre part accusé le Kenya d'avoir a exercé des pressions sur ceri ain a pays occidentaux pour que ceux-ci na viennent pas en aide à la Somalie dans cette période cruciale a. Mogadiscio a rappelé à cette occasion que la Somalie a n'avoit aucune mauvaise intention à l'égard du Kenya a.

### Mali

L'ARRESTATION DES TROIS DIRIGEANTS « DURS » A ÉTÉ ACCUENLIE DANS L'ENTHOUSIASME PAR LA POPULATION

L'annonce de l'arrestation pour « haute trubison » de trois membres importants du Comité militaire de libération nationale (C.M.I.N.), mardi 28 février (le Monde du 2 mars), a été acquell-lle avec enthousiasme par la population de Ramako. Des man-festations se sont dérmilée par population de Bamako. Des mani-festations se sont déroulées pen-dant toute la muit de mardi à mercredi; meruredi matin, une foule considérable s'était rassem-blée devant le siège du C.M.L.N. pour soutenir l'action du colonel Moussa Traore, chef de l'Etat. Un remanlement ministériel est, d'au-tre part, attendu dans la capitale maileune pour remplir les postes laissés vacants par les ex-lieute-nants colonels Kissima Doukara, Karim Dembele et Tiecoro Baka-yogo.



NIGÉRIA



109 000 000 F Le Monde Argh



Chaque jour, un vol pour Montréal.



Air Canada, en collaboration avec Air France, vous offre chaque jour un vol pour Montréal. Chaque vol part à 11 h et vous fait atterrir à Montréal à 12 h 30,

Avec Air Canada, vous voyagez dans des 747 spacieux et confortables. A bord, les Air Canadiens, qui parlent français, vons font profiter d'un service de haute qualité, en première classe comme en classe économique. Ils sont à votre disposition pour vous donner tous les renseignements dont vous avez besoin. Un seul appel aux Air Canadiens suffit pour réserver votre

billet, votre chambre à l'hôtel on pour louer une voiture. Appelez-nous maintenant au 273.84.00. Ou contactez votre agent

Une compagnie de bonne compagnie.

AIR CANADA



## AFRIQUE

appel, lorsqu'un procès l'oppose à l'un de ses coreligionnaires. Cette institution fut préservée par les Britanniques. Or le projet de Constitution prévoit l'extension, à l'échelon fédéral, de ce système d'appel introdussate aigni au

d'appel. introdusant ainsi au bénefice des musulmans une pos-sibilité de recours privilégies. Cette disposition nouvelle a pro-voque une véritable levée de bou-

cliers de la part des communautés non musulmanes. Celles-ci no

courent pourtant aucun risque sur le strict plan juridique, puisque les Sharia sont réservés aux seuls disciples de Mahomet. Toujours est-il que cette initiative maladroite, en faisant resursir d'un coun mille présentions

gir d'un coup mille préventions séculaires, s'est transformée pour une bonne part en un vil affron-

une bonne part en un vif affron-tement entre Nord et Sud. Cette e sensibilité tribale » à fleur de peau explique. d'autre part, l'ajournement indéfini du recen-sement, dont on redoute à Lagos qu'il ne fasse apparaître une nou-relle répartition ethnique, sus-citant par la même de nouvelles frustrations. Pourtant, il faudra bien un four lever aussi cette

bien un jour lever aussi cette hypothèque.

UN PARTENAIRE

RESPECTÉ

Prochain article:

# dénonce

trobnoqu

les dirigeants somations il est vrait étaient il nous le ingremps ses medileurs de les rigtemps ses memeurs de s'engager dans l'arrenda us comment peut-on la politique des pula possique una contra prevent le confit et la prevent le confit et la tenant interviennement et la n: des ermes et des et des

### Préparer l'opinion ?

seconde erreur am-region on Moscou, de her a since s SALT a un confinent insependant ment independent
camericant (iii elere des problèmes de 
commen ne re
avertit la Prom
avertit la Prom
ins et l'Union de
cur rôle de grande
deux dépend le com
ille cor, pour le
cons provocuent la
de la course
de ics difficents on the done pus fassorn as a pendre un pecone attai d'un confidente phina de la correphina de la correphina de la correspondiente. te suppose es conteste no sin a semo de la la la 10% ಕ್ಲಿಟ್ ಚಿತ್ರವಿಗಳು to couple in period a couple in the couple in period a couple in the couple in the couple in the couple in the property of the couple in the c et galli giz-resevoir (f. 17 Biotherd prize -tari ru SAZT

DAMPEL MERNET

ale let witting to 1 mag.

connait combattent lopiennes

# » de Washingfon

Tandis que les militaires au pouvoir à Lagos confirment détachement tranquille, une sé-leur intention de démocratiser les institutions et de rendre la direction du pays aux civils le 1° octobre 1878, la situation économique de la situation économique de la guerre civile, on relève un détachement tranquille, une sé-rénité dans le regard porté sur un drame pourtant si proche. Les Nigérians n'oublient pas leur passé, mais ils l'assument sans le travestir. Ils ont vécu une guerre situation économique de la serve de la pays, n'accueille pratiquement septembre 1976 vice non seulement de associations qui gnorent les bar-Fédération est marquée par l'impôt du « boom » pétrolier.
Septième producteur du monde, le Nigéria vend aux Etats-Unis 60% de son « brut » et prend, au sein de l'OPPD et prend, au sein de l'OPEP, des positions pragmatiques et prudentes. La prosperité, qui se traduit par un taux de croissance de 9 %, a suscité l'apparition d'une importante bourgeoisie d'affaires et un

gonflement désordonné des

villes. (Le Monde des 1er et

Enugu. — C'est une ville bicolore. Verte comme le terrain de
polo, les jardins résidentiels, le
moutonnement des collines à
l'horizon. Belge comme la poussière soulevée par l'harmattan,
ce vent du nord qui dessèche
la gorge et irrite les neris. Il y
a un peu plus de dix ans, la
chute d'Enugu, aux mains des
troupes fédérales, en écormant
le mythe de l'invincibilité blafraise, marquait l'un des premiers
tournants de la guerre civile.
Four tout vestige de cette sanglante aventure, il reste, près de
l'aéroport, la carcasse rongée
d'un avion militaire...
Il reste aussi des livres, sur-

Il reste aussi des livres, sur-prenants pour l'étranger dont la « memoire biafraise » est encore a mémoire blafraise » est encore encombrée d'images terribles pleines de violence et de haine. Que dit, par exemple, cet opuscule (1) acheté (au hasard) dans le hall d'un hôtel d'Enugu, mais qui aurait pu l'être à Lagos, Ibadan ou Kano ? « Le Biafra a représenté une occasion irrésistible d'établir un Etat africain moderne d'ébarrassé de tous les maux qui assaillent traditionnellement la plupart des pays du continent (...) La vraie question est de savoir comment le Nigèria peut aujourd'hut tirer parti des formidables énergies qui se sont manifestées à l'époque du Biafra.»

Dans la littérature consacrée à

(1) Nigeria: The Challenge of Bic/ra, par Arthur A. Nwankwo. Rex Colling. Londres.
(2) Politics, economics and Social Change in Nigeria, par James O'Connell, 1971.

c'est facile

NIGÉRIA: l'apprentissage de la puissance

Les Ibos se plaignent d'être nettement sous-représentés au sommet de la hiérarchie politique et administrative. Ce grief parait justifié. Certes, cinq ou six ambassadeurs, une polgnée de epermanent secretaries » (haut fonctionnaires détenant un rôleclé dans chaque ministère), le directeur des chemins de fer, le président de la cour d'appel et quelques autres appartiennent à l'ethnie ibo. Tourefois, ces cas isolés, mis en épingie par les autorités fédérales, ne peuvent faire illusion. Sur les vingt-cinq rente, leur fierté d'avoir a 7ésisté » trente mois.

La politique d'unité nationale
mise en œuvre avec constance
par le général Gowon a contribué largement à cicatriser les
plaies ouvertes pendant la guerre.
Avec la réintégration immédiate
des fonctionnaires biafrais dans
leur corps d'origine, puis le rétablissement dans leur grade d'une
bonne partie des militaires, bien
des rancœurs se sont apaisées.
Grâce à ses qualités propres
dynamisme, sens de l'organisation,
ardeur au travail, — grâce également aux aides financières dispensées par le gouvernement.
l'ethnie loo est en passe de retrouver la place prééminente
qu'elle occupait naguère dans la
vie économique. Nombre de commerçants et d'hommes d'affaires
flos, installés à la tête d'entreprises florissantes, ont de nouveau
plgnon sur rue, non seulement
dans leurs Etais d'origine (Anambra et Imo), mais aussi dans la
capitale. Toutefois, cette réinsertion économique ne s'est pas
accompagnée d'une nouvelle diaspora. Sans doute le souvenir
des massacres perpétrès dans le
Nord en 1966 demeure-t-il trop
vivace. Un exemple : l'université
de Zaria, l'une des plus réputées faire illusion. Sur les vingt-cinq membres du gouvernement, on ne compte que deux Ibos, et le conseil compte que deux l'os, et le conseil militaire supréme, centre véritable du pouvoir, est dominé par des officiers appartenant aux deux grandes ethnies concurrentes, Haoussas du Nord et Yorubas de l'Ouest Incontestablement, les l'hos sont, pour l'essentiel, tenus à l'écart de la conduite des affaires.

Huit ans après l'écrasement du a réduit biajrais », la cohésion ethnique qui sous-tendait la lutte des Ibos, paraît intacte. Mais la lecon essentielle de l'échec du Biaira réside plutôt dans le souhait unanime de ne plus jamais revivre pareille tragédie. A cet egard, le démon des sépa-

gouvernement fédéral sur les Etats. Les dix-neuf gouverneurs.

representants directs du Conseil militaire suprème à la tête des Etats, font figure de proconsuls.

Mais l'affermissement de l'auto-rité fédérale s'est surtout mani-

festé en matière économique. Ainsi, la fixation du prix à l'exportation de certains produits agricoles (coton, cacao, huile de palme), naguère privilège des

Etats, relève désormais de la com-pérence de l'administration cen-

De surcroit, le renchérissement du pétrole a profité, pour l'essen-tiel, au budget fédéral. En 1973, l'exploitation « off shore » fut pla-

réxionation coj subre nut pla-cée sous la coupe des seules auto-rités de Lagos. Celles-ci exercent le monopole du prélèvement de l'impôt exigé des compagnies pérrolières. Il leur revient égale-

### La multiplication des Etats

trale.

Fortifler le sentiment patrioti- selon toute vraisemblance, au que demeura depuis lors le souci cours de la prochaine décennie. majeur des militaires au pouvoir, En même temps, l'armée s'est dont le nationalisme s'était attachée à consolider l'emprise du aiguisé pendant une guerre qu'ils avaient faite comme capitaines avaient faite comme capitaines ou commandants. Rien d'étonnant donc qu'ils aient poursuivi le remodelage administratif entrepris par le général Gowon. Le Nigeria étant sans cesse menacé d'éclatement en raison de la concurrence que se livraient trois vastes et puissantes régions dont les contours épousaient grosso modo les frontières ethniques, seule la multiplication des Etats fédéres, en brisant la suprématie des anciens ensembles, pouvait des anciens ensembles, pouvait attenuer les vieux antagonismes (notamment entre les musulmans du Nord et les côtiers animistes ou chrétiens). D'où la décision du de chesses. Dour la decision du général Gowon de porter de sept à douze le nombre des Etats (mai 1967), décision contestée par les Ibos et qui précipita la guerre

civile.

Conformément aux recommandations d'une commission constituée au lendemain de son arrivée au pouvoir, le général Murtala Mohammed persevera dans cette voie en annonçant, le 4 février 1975, la création de sept nouveaux stats et le transfert de le comi Etats et le transfert de la capitale e dans un endroit vierge, pour qu'elle échappe au contrôle d'une ethnie donnée ».

A buja, la nouvelle capitale. Etats? La somme de leurs défisituée au confulent du Niger et cits respectifs dépasse 10 % du de la Benué, verra donc le jour,

L'exaltation du patriotisme Une chose est sûre: l'image d'un gouvernement fédéral faible, bousculé par les féodalités régionales, appartient au passé. En s'emparant des cordons de la bourse, l'Etat a mis au pas les intérêts régionaux. On a encore pu le vérifier en décembre dernier lorsque, sous un prétexte mineur, le pouvoir central a fait

savoir qu'il placerait sous son contrôle, à partir du le avril, toutes les stations de radio locales.

L'équipe au pouvoir mêne, pour des raisons de cohésion nationale, une politique ambitieuse dans le dereits de l'équestion de l'é domaine de l'éducation. Le pro-gramme d'instruction primaire

du pays, n'accueille pratiquement septembre 1976 vise non seulement à démocratiser l'onseignement. à démocratiser l'onseignement, à démocratiser l'onseignement, mals aussi à consolider la Pédé-ration, en développant, notam-ment chez les plus jeunes, l'esprit civique et l'amour de la patrie. Chaque matin, des millions patrie. Chaque matin, des millions d'enfants saluent le drapeau nigérian, entonnent l'hymne national et prononcent les paroles consacrées: « Je préte serment au Nigéria, mon paus, d'être fidèle, louel et honnée, de servir le Nigéria de toutes mes forces, de déjendre son unité, son hombres et d'étendre son unité, son hombres et d'étendre pour entre et a d'étendre plants. honneur et sa gloire. Dieu m'y

moins sûr. Le président et le vice-président devront, pour leur part, être élus « par au moins un quart des électeurs dans eu moins deur tiers des Etais de la Fédération ». Pour favoriser le brassage des ethnies, un service national a été instauré, auquel doivent se sou-mettre tous les jeunes Nigérians. On les affecte de préférence loin de leur région d'origine. L'armée a été organisée dans le même esprit. nide. v

Peu à peu émerge un patriotisme qui se nourris du sentiment de puissance propre aux jeunes nations pétrolières. Aim d'empê-cher la résurgence des anciennes

### Les disparités régionales

d'a encourager activement les associations qui ignorent les bar-rières ethniques, linguistiques et religieuses ». De plus, les partis politiques devront dorenavant disposer d'a une aisses réellement nationale ». Pareilles recommandations préviendront-elles la résurrection des grands partis du passe, dont le climent était uniquement ethnique? Rien n'est

quement ethnique? Rien n'est moins sur. Le président et le vice-

La tâche est évidemment de longue haleine. Ainsi, les étudiants de l'université de Lagos se regroupent toujours dans leurs clubs en fonction des seules affinités ethniques. De leur côté, les jeunes flos égarés à l'université d'Ue, fiel de la culture roruba, ne cachent pas qu'ils se considérent comme c exclus r. A Zaria, des troubles religieux, les premiers depuis fort longtemps, ont éclaté récemment sur le campus. Les vieux réflexes ont la vie d'autant plus dure qu'il se trouve toujours quelque apprent sorcier pour souffler sur les braises.

Personne ne peut nier la perplusieurs mois, prouve à quel point la question des rapports entre ethnies reste au cœur du débat politique. Depuis l'arrivée de l'islam au Nigéria, il existe, dans les Etats du Nord, des tribunaux coraniques, les « Sharia :, devant lespuels tout plaignant devant lesquels tout plaignant musulman a le droit d'interjeter

Personne ne peut nier la per-sistance des disparités régionales de tous ordrez. Inégalités dans la diffusion de la culture : en 1975 — dernière statistique dis-ponible, — les étudiants origi-naires de l'extrême Nord repré-sentaient moins de 6 % de la population universitaire (2). L'ac-cès à la fonction publique, par cès à la fonction publique, par exemple, donne lieu, depuis quel-ques angées, à une compétition accrue. Distorsions économiques : le « boom » pétrolier a profité d'abord aux Etats du Sud. Selon une étude menée en 1976, le seul et minuscule Etat de Lagos fouret minuscule Etat de Lagos fournit, dans le sectaur commercial,
35 % du chiffre d'affaires,
emploie 43 % de la main-d'œuvre,
accueille 80 % des activités portuaires, etc. La manière dont
sont redistribués les revenus
pétroliers fait l'objet de polémiques incessentes, chaque règion
s'estimant lèsée au profit des
autres. Toute décision économique importante contraint le
gouvernement à de délicais exercices d'équilibre. D'où, par exemple, le projet d'implantation —
eminemment politique — d'une
troisième raffinerie à Kaduna,
ville du Nord.

Une apre controverse, vieille de

Une apre controveres, vieille de



的人类的激励<del>。"我</del>不得不

Lisez ou relisez ces auteurs...

Jorge Luis Borges, Henri Bosco, Jacques-Laurent Bost, Alphonse Boudard, Mikhaïl Boulgakov, Jacques de Bourbon Busset, François Boyer, André Breton, Louis Bromfield, Anthony Burgess, Samuel Butler, José Cabanis, Cabu, James M. Cain, Erskine Caldwell, Italo Calvino, Albert Camus, Truman Capote, Alejo Carpentier, Carlo Cassola, Raymond Castans, Jean Cau, Cavanna, Jean Cayrol, Louis-Ferdinand Céline, Blaise Cendrars... (à suivre)

Participez au Grand Concours Folio chez votre libraire.

Folio, la bibliothèque idéale.





En Extrême-Orient, notre constellation est assez favorable.

Que l'on soit astrologue ou pas, cela saute d'ailleurs, c'est bien connu, se règlent toutes aux yeux; les astres, en Extrême-Orient, sont les étoiles vraiment consciencieuses. favorables à Swissair. Et favorables, par conséquent, à ceux qui se confient à Swissair.
Ajoutons, pour votre tranquillité d'esprit,
que les heures indiquées par l'horaire Swissair ne sont pas prises dans les étoiles, mais sur des montres suisses - sur lesquelles

Votre agence de voyages IATA ou Swissair se fera un plaisir de vous fournir de plus amples renseignements. Notamment sur les meilleurs vols de correspondance à destination de la

igt-neuvième com

ALAIN BESANC

Les originatellectuel intellectuel du léninise

Wagrand Lyra 2 minion as one reflection of Créptant de la maisse et d'idées, apporte al "Un livre and the case of the contraction of the co

CALMANN-LEVY

هكد ذمن رالإصل

## PROCHE-ORIENT

## Le vingt-neuvième congrès sioniste a admis sur un pied d'égalité les courants religieux conservateur et réformé

Le secrétaire d'Etat adjoint américain charge du Proche-Orient est arrivé mercredi 1er mars à Tel-Aviv, venant du Caire. alors qu'il n'était attendu en Israël que jeudi. Il avait rencontré, mercredi après-midi, le président Sadate à Ismailia. M. Mohamed Ibrahim Kamel, ministre des

memes dispositions. affaires étrangères égyptien, assistait à

Jérusalem. — C'est par un vibrant appel au président Sadate que le premier ministre M. Menahem Begin a clôturé, vers 4 heures du matin, mercredi le mars le vingt-neuvième congrès sioniste (le Monde du 2 mars). Son discours suivait l'élection de l'exécutif de l'organisation sioniste mondisle, dont le chef. M. Arieh Dulcin (Likoud), avait été désigné au début du congrès. A l'issue d'un débat qui a dure toute la nuit. c'est à l'unanimité qu'une coalition a été formée comprenant toutes les formations sionistes du Likoud aux travaillistes, en passant par le Dash, la Confédération des sionistes généraux, le Mapam et les mouvements religieux orthodoxes. conservateurs gieux orthodoxes, conservateurs

et reformés.

Aucun accord n'ayant pu se Aucun accord n'ayant pu se faire sur la répartition des a por-le feuilles », et notamment celui de trésorier de l'agence juive, il a été décidé que le conseil d'administration de l'agence julve réglera ce problème lorsqu'il se réunira dans un mois, à Jérusalem. Le candidat du mouvement sioniste ouvrier (travaillistes, dirigés par M. Ygal Allon), est M. Akiva Levinsky au-quel s'oppose la candidat du Liquel s'oppose le candidat du Li-koud, le député Yoram Aridor. Six cents représentants venus

 Après l'explosion qui a tué deux personnes et détruit une maison dans les faubourgs de Tel-Aviv, le 1er mars tie Monde du 2 mars), les policiers israé-liens auraient définitivement rejeté la thèse de l'attentat. Aucune trace d'explosif n'aurait été décelée, et de nombreux indices lais-sent penser qu'il s'agissait de l'ex-plosion d'une bouteille de gaz

### Iran

● La livraison de six sous-marins à l'Iran vient d'être auto-risée par le gouvernement de la Republique fédérale d'Allemagne, a annoncé, le 1° mars, un porte-parole à Bonn. Il s'agit d'une exception au principe selon lequel la République fédérale d'Allemagne s'abstient de fournir des arme-ments stratégiques dans des cones de tension». Les sous marins seront construits à Brême par les chantiers Weser AG, dont l'Iran possède un quart des actions. — (AFP.)

● Envoyée en Iran par l'Orga-nisation internationale des ju-ristes catholiques, M. Madelelne Lafue-Veron, avocat au barreau de Paris, a dénoncé, le 1º mars, à Genève, devant la commission des droits de l'homme de l'ONU, le « climat de terreur » qui règne cate a estimé que la situation est pire qu'en Argentine et a ajouté que la police iranienne pratique « la torture systématique » pour « terroriser la population ».

 Des sanctions ont été prises contre trois responsables de la police iranienne, à la sulte des émeutes de Tabriz où neuf perémeutes de Tabriz où neuf per-sones ont trouvé la mort et cent vingt-cinq autres ont été blessées La direction de la police à Téhé-ran a annoncé, le 28 février, que le chef de la police de la pro-vince d'Azerbaidjan, dont Tabriz est la capitale, a été révoqué et convoqué à Téhéran. Le chef des services de renseignements de la police a été révoqué de son poste et suspendu pour trols mois. Le chef d'un commissariat de Tabriz chef d'un commissariat de Tabriz a été muté. — (Reuter.)

l'entretien. M. Atherton a déclaré qu'il avait - trouvé le président Sadate plus résolu que jamais à poursuivre le processus de paix - et rappelé que, à son avis. le gouvernement israélien était dans les

M. Atherton rencontre, ce jeudi 2 mars, M. Moshe Dayan, ministre israélien des

De notre correspondant

quelque sorie les douleurs de l'en-juniement », nous ont confié plu-sieurs congressistes génés de l'effet qu'un tei spectacle ferait à l'étranger. En fait, de nombreux éléments sont venus apporter un sang neuf à l'organisation sio-niste mondiale qui s'essouffait dans la routine et la bureaucraile. Ainsi. les courants religieux

Ainsi, les courants religieux conservateur et réformé sont dé-sormais représentés à part entière

au congrès sioniste. Sur ce point l'opposition travailliste a rem-

porté une victoire grâce à une coalition à laquelle se sont joints de nombreux libéraux du Likoud.

Le mouvement Mizrahi (affilié au parti national religieux, ortho-

doxe) s'est retrouvé en nette minorité avec la fraction Hérout du Likoud. La décision d'accorder

un statut d'égalité au mouvement

réformé et conservateur dans le domaine de l'éducation a soulevé un toilé général dans les rangs du

Mizzahi.

Le judaïsme orthodoxe jaloux de l'exclusivité dont il jouit en Esraël depuis la création de l'Etat, estime que la législation des cou-

s'écartent (surtout les réformés

de la « Halakha » (la loi juive), constitue un danger extrêmement

grave pour l'unité et l'existence même du peuple juif. Le Mizrahi s'élève également contre ce qu'il

Egypte

DÉMENTI FRANÇAIS

DE L'ÉVENTUEL ACHAT

DE MIRAGE F-1

L'annonce, de sources gouver-nementales américaines, d'une commande par l'Egypte de qua-rante-six Mirage F-1 est catégo-riquement démentie à Paris par la

société Dassault. Les dernières commandes de

l'Egypte pour des Mirage concer-nent quatorze Mirage-III en sep-

tembre 1976 et quatorze autres en septembre 1977.

Rappelons que peu après le voyage du président Sadate à Washington (le Monde du 16 fé-

vrier), M. Carter avait proposé la vente de cinquante F-5 à l'Egypte. Moins moderne que le

F-15 ou le F-16 en service en Israël, les F-5 pourraient cepen-

dant être livrés dès cet automne au Caire, l'armée de l'air améri-

l caine n'utilisant plus cet avion.

du monde entier ont participe, pendant huit jours, aux travaux du congrès sioniste, ce « *Parle*appelle « l'introduction d'un de-bat idéologique religieux » au sein d'un mouvement sioniste dont du congrès sioniste, ce « Parle-ment juij » qui ne représente en fait qu'une faible minorité du peuple juif... Les problèmes les plus brulants auxqueis est confronté le mouvement sioniste: crise de l'immigration et l'assimilation grandissante des juifs de la Diaspora, ont malheureusement cédé le pas aux querelles par-tisanes. De nombreux congres-sistes se sont plaints du niveeu l'objectif est politique. Si les cou-rants réformé et conservateur représentent environ les deux tiers du judaïsme américain, il faut rappeler qu'ils n'ont qu'une influence insignifiante dans les communautés juives européennes. Après avoir menacé de quitter l'organisation significa le mouve Après avoir menacé de quitter l'organisation sioniste, le mouvement Mizrahi a accepté de s'en remettre sur cette question au verdict du congrès. Entre-temps, MM. Begin et Dulcin ont rassure le parti national religieux; la resolution du congrès « n'a pas force de loi en Israël ». Donc, compte tenu de la situation politique actuelle, le judaisme orthodoxe continuera à dominer la vis religieuse du pays. sourent extremement bas, des débats où la confusion des idées devats ou la confusion des fides le disputait à la stérilité des discussions. Mais ce congrès où les désaccords ont souvent dégé-néré en pugilat, a été avant tout marqué par le renversement de majorité intervenu en Israël et qui s'est refleté au sein de l'orga-nisation sioniste. nisation sioniste.
« Les cris et les horions sont en quelque sorte les douleurs de l'en-

religieuse du pays.

Dans le domaine des implantations, le congrès, par une faible majorité, 210 voix contre 202 a adopté la résolution du Likoud e: du Mizrahi : « La politique d'im-plantation doit se fonder actuel-lement sur le renjorcement des

affaires étrangères, pour lui rendre compte des réactions égyptiennes aux dernières propositions israéliennes sur le projet de déclaration de principe israéloégyptienne. Le secretaire d'Etat adjoint, selon des informations diffusées mercredi à Jérusalem, doit partir vendredi pour

étant donnée aux régions à faible densité de population et considé-rées comme vitales pour la sécurife du pays. » Réuni pour la pre-mière fois, il y a quatre-vingts ans, à Bâle, par le visionnaire de l'Etat d'Israël. Theodor Herzi, le congrés sioniste a progressivement perdu de son importance depuis la création de l'Etat en

(Interim.)

 Le ministre israélien de la défense. M. Ezer Weizman, a donné l'ordre au gouverneur mili-taire d'El-Arish (Sinai) d'interdire à un groupe d'Israéllens de s'établir à Jimbel - El - Hal a s'établir à Jimbel - El - Hal, a annoncé mercredi le mars, la télévision israélienne. Jimbel - El - Hal, situe à 125 kilomètres de la frontière égypto-israélienne, était connu dans l'Antiquité sous le nom de Kadesh-Barnea. Des Israéliens avaient demandé l'autorisation d'y créer un point de peuplement du temps du gouvernement travailliste, qui avait accepté. Le gouvernement israélien avait décidé, toutefois, dimanche « de ne pas prendre de manche « de ne pas prendre de lement sur le rensorcement des nouvelles décisions concernant les localités existantes, la priorité implantations ». — (A.F.P.)

# **AMÉRIQUES**

### Nicaragua

### L'agitation persiste contre le régime qui met en cause Cuba et l'U.R.S.S.

Managua (A.F.P., A.P., Reuter). Managua (AFP., AP., Reuter).

— L'agitation contre le régime du président Anastasio Somoza a repris dans le capitale qui a été largement par al y sé, mercredi lor mars, par la grève lancée par l'Union démocratique de libération (coalition d'opposition), et huit centrales syndicales. La plupart des usines et des écoles étalent fermées. La police a dispersé, dans l'après-midi, une manifestation d'étudiants à la suite des funérailles d'un des trois étudiants tués mardi par la garde étudiants tués mardi par la garde nationale sur le campus de l'université Ruben Darlo.

quartiers de Monimbo et de Santa Rosa, fortement endommagés par l'insurrection populaire de lundi. Des journalistes, qui ont pu se rendre sur piace, ont vu les corps de dix-sept civils. Certaines familles ont cependant préféré enterrer leurs morts avant qu'ils puissent être identifiés, de peur de renréselles et le hien de de représailles, et le bilan de l'insurrection de Masaya est vrai-semblablement plus lourd.

Deux personnes soupconnées d'être des indicateurs de police et qui avaient été prises en otage par les rebelles de Masaya ont été exécutées lorsque l'armée a pris d'assaut le quartier insurgé de la ville, apprend-on d'autre part.

A Léon, à 90 kilomètres à l'ouest de Managua, des groupes d'Indiens armés de revolvers se sont heurtés aux militaires, après

avoir mis le feu à la maison d'un capitaine de l'armée. À Jinotepe, à 45 kilomètres au sud de la capitale, des groupes de jeunes gens ont tenté d'incendier des locaux municipaux. Une quarantaine d'entre eux ont été arrêtés.

M. Julio Quintana, ministre des affaires étrangères, a affirmé, mercredi, au cours d'une confèrence de presse, que les attaques du Front sandiniste de libération nationale (F.S.L.N., guérilleros d'extrème gauche) contre les casernes de Rivas et de Granada, dans le sud du pays, le 2 février dernier, avaient été planifiées par les ambassades de Cuba et de l'Union soviétique au Costa-Rica. Il a déclaré que le président du Costa-Rica, élu le 5 février dernier (le Monde du 7 février), M. Rodrigo Carazo, et qui prendra ses fonctions en fuillet prochain, lui avait promis sa « neutralité ». Certains prêtent à M. Carazo, élu par une coalition de droite, l'inrence de presse, que les attaque

● La C.F.D.T. dénonce, dans un communique, la «repression impitoyable » au Nicaragua, et reaffirme son soutien à l'ensemble des organisations popu-laires de ce pays « qui luttent contre la cruelle dictature du régime Somoza pour le rétablisse-ment des libertés démocratiques ». L'association France - Amérique latine de nonce également les a massacres perpétrés au Nicara-gua par la garde nationale ».

par une coalition de droite, l'in-tention de se montrer moins

A Masaya, à environ une tren-taine de kilomètres de Managua. de nouveaux affrontements entre la garde nationale et des civils armés de revolvers ont eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi L'armée est intervenue dans les quartiers de Monimbo et de Santa

complaisant envers les guérilleros du F.S.L.N., qui trouvaient traditionnellement un refuge dans le nord du Costa-Rica.

### Chine

### La révision de la constitution vise à créer une «démocratie socialiste»

De notre correspondant

la révision de la Constitution ont été données mercredi 11º mars sur la oublication d'un résumé du rapport présenté à ce sujet, le même jour, devant l'Assemblée nationale, par le maréchal Yeh Chien-ying. Résumé très vaque et qui laisse en suspens les principales questions. Le seut point précis dont on soit informé concerne le rétablissement des parquels, avec mission de « combattre les violations de la loi et de la disciplina ». Diverses sources avaient déjà laissé prévoir cette mesure (le Monde des 19 et 20 février).

Pour le reste les indications données ne permettent pas de se faire encore une idée des modifications qui vont être apportées au texte de 1975. On en retiendra seulement ;

- Un souci de continuité, qui s'exprime non seulement par de fréquentes références à l'héritage idéologique de Mao Tse-toung, mais « la continuation de la révolution sous la dictature du prolétaria: - et même l'assurance que les « acquis de la révolution culturelle » doivent être - conso!idés. -. Ces principes trouveron: place dans le préambule de la Constitution :

— La notion de « démocratie socialiste » fait l'oblet d'une tentative de définition à la fois ambitieuse et restrictive. Citant Mao Tse-toung, le maréchal Yeh Chien-ying affirme 930 « le peuple doit avoir le droit de diriger la superstructure - et insiste particulièrement sur le droit des masses à exprimer leurs critiques et leurs plaintes, notamment envers les - organismes et les cadres dirigeants -. En même temps, toutefois - comme li l'avait fait au mois d'août dernier devant le onzième congrès dans son rapport sur la maréchal Yeh Chien-ying souligne la nécessité d'un « haut degré de centralisme ». C'est dans ce contexte qu'il évoque la notion de « centralisme démocratique prolétarien ».

L'impression d'ensemble est celle d'un texte destiné à servir d'instrument à cette politique d'ordre d'unité et de stabilité ainsi que de développement économique accéléré qui înspire les discours de la plupart des nouveaux dirigeants chinois et particulièrement ceux de M. Hua Kuo-feng.

Le résumé du rapport du maréchai Yeh Chien-ying est trop succinct, cependant, nour qu'on puisse apprécier la part faite à l'innovation par

B L'ancien commandant de la garnison de Pétin, qui avait été limogé en 1968, le général Fu Chung-pi, a retrouvé son commandement dans la capitale chinoise. Il remplace à ce poste le général Wu Chung nommé en octobre dernier cammandant adjoint de la région militaire de Canton. Le général Fa Chung-pi a été cité pour la première fois en sa nouvelle qualité par l'agence Chine nouvelle qui ren-dait compte d'une réception offerte mercredi le mars par l'attaché militaire d'Allemagne de l'Est à Pékin. — (A.F.P.)

Pékin. - Quelques lumières sur rapport à celle réservée à la continuite. Rien n'est dit notamment des changements relativement importants - annoncés dans les - articles nei de l'Elat =

La révision de la Constitution ast le deuxième point - après l'examen du rapport d'activité du gouverne ment - inscrit à l'ordre du jour de la session de l'Assemblée nationale populaire. Celle-ci siège alternativement en seance plénière, comme mercredi après-midi, et en groupes séparés réunissant les députés d'une même province, région ou municipa-

ALAIN JACOB.

### Thailande

### LES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME CONTINUENT DANS PLUSIEURS RÉGIONS

Trois volontaires d'une organirois violente à une organi-sation religieuse de défense des droits de l'homme, le Greupe de coordination pour la religion dans la société, ont été arrêtés le 17 fé-vrier sous l'accusation de « communisme » alors qu'ils se livraient à une enquête sur les excès de la police et de l'armée dans la province de Surat-Thani, au sud du pays. Il s'agit de MM. Chalwat Yao-Wapongsiri et Sakhon Tanthakeyoon, chercheurs à plein temps du Groupe, et d'une infor-matrice locale. Mile Boontham Chindawong.

Ces arrestations sont les pre-mières qui touchent des per-

sonnes travaillant pour le respect des droits de l'homme.

Au cours des deux derniers mois de 1977, plusieurs personnes ont été assassinées par les forces de l'ordre ou ont disparu après leur

arrestation.

Un journaliste, M. Chukiert Poonchai, a été tué dans la rue le 28 décembre avec son fils âgé d'un an devant sa femme\_et ses En septembre, un autre journa-liste. M. Iam Sangkaku, avait éte découvert décapité avec deux autres personnes dans la pro-vince de Nakhorn-Sri-Thammarat.

Après les libérations et les me-sures d'amnistie annoncées récemment, le nombre de détenus demeure impossible à estimer. Certains prisonniers ont été réarrêtés juste après leur libéra-tion. Des hommes considérés comme « nuisibles à la société i ne sont même pas envoyes en prison, mais sont gardes dans des postes de police ou des camps militaires, où ils sont parfois victimes de mauvais traitements. Enfin. des personnes relachées se sont plaintes d'avoir été malme-nées et privées de travail. Toujours selon les informations

qui nous sont parvenues, c'est dans le sud de la Thallande que la situation est la plus difficile. en raison de la lutte contre les maquis communistes, qui n'épargne pas la population civile.

# ALAIN BESANÇON

## Les origines intellectuelles du léninisme

- "Un grand livre d'Histoire et une réflexion d'actualité." Max Gailo (L'EXPRESS)
- "Crépitant de formules et d'idées, apporte une contribution d'une grande portée." Jean Laloy (LE MONDE)
- "Un livre admirable et qui fera date." Kostos Popolognou (LE POINT)

CALMANN-LĒVY

## **PHOTO** Canon 63 CHAMPS-ELYSÉES PARIS 8º

1er - 2 - 3 - 4 MARS 1978

### PHOTO-CINE

- 200 appareils photo 150 caméras
- Hi-Fi
- 100 appareils instantanés 100 calculatrices les plus grandes marques
- 60 platines disques 40 amplis - amplis-tuner 100 platines cassettes 70 enceintes et divers accessoires

NIKON - PENTAX - MINOLTA - AKAI - 3A - etc...

### Sotheby Parke Bernet London Zürich New York Geneve



Pendentif en perles et diamants Vente de Zürich, Nov. 77 14000 SF

Les bijoux destinés à cette vente doivent être présentés des que possible à l'expert N.C. Rayner qui recevra sur rendez vous à

> Paris les 6, 7 et 8 mars Monte-Carlo le 9 mars Genève les 13 et 14 mars

PARIS 3 rue de Miromemil tel. (1) 255 40 66

MONTE CAPID Sporting d'Histor tel. 1951 30 88 80

GENEVE 24 rue de la (line tèl. (22) 21 33 77

veuillez contacter Sotheby Parke Bernet à :

Le président de la République, recevant le 1er mars M. Roger Burnel, président de l'Union nationale des associations familiales a déclaré que le revenu mensuel minimum pour les familles de trois enfants serait d'au montre 2000 femans au 1600 par le gouvernement » depi d'au moins 3500 francs en 1979. Une famille de trois enfants bé-néficiant du quotient famillal,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉLIGITE M. BARRE

M. Pierre Hunt, porte-parole de l'Elysée, a indique qu'au cours du conseil des ministres, mercredi 1° mars, « le président de la République a léti-cité le premier ministre pour l'action d'explication qu'il

répondre aux rumours faiet le premier ministre sur la conduite de la campagne élec-

mis en garde les français à contre le raisonnement spécieux qui consiste à dire que le président de la République, après une éven-tuelle victoire de l'opposition, pourra toujours dissoudre l'As-semblée nutionale si les choses vont vraiment mal. Même après tera pas moins, e-t-il dit, que des dégdis irrémédiables au-raient été apportés à notre écono-mie et qu'il nous faudrait les payer. (...) Il est facile de descendre une pente en quelques jours ou en quelques mois, mais il est beaucoup plus difficile de la remonter. Regardez ce qui se passe au Portugal avec M. Mario Soares et sa « révolution des ceillets ». Que serait la France après la révolution de la rose

M R. Barre a ensuite critiqué le raisonnement selon lequel il faudrait voter pour l'opposition si l'on veut éviter le chaos social, « Je regrette, a-t-il déclaré, cette assertion de M. Mendès France. assertion de m. menues France. Au contraire, c'est la victoire de l'opposition qui entrainerait le chaos social, car trop de promes-ses ont été faites. » Le premier ministre a enfin

Le premier ministre a enfin évoqué le programme de Blois et la volonté de réforme du gouvernement en soulignant « fout ce qui a déjà été fait, ce que nous coulons, a-t-il proclamé, c'est continuer l'effort et, pour para-

### Mme GiROUD : donner au président la majorité nouvelle dont il a besoin.

Mme Françoise Giroud, ancienne secrétaire d'Etat, membre du bureau du parti radical, a déclaré, mercredi soir le mars, au cours de la campagne officielle à la télévision (elle parlait au nom de l'O.D.F.): a Pai travaillé pendant trois ans anec le président dant trois ans avec le présiden dant trois ans avec le président de la République. J'avais des prétentions contre lut, pas contre sa personne mais contre ce qu'il représentait à mes year. Et puis, 
je l'ai vu avancer !entement mais avec une ténacité formidable sur un chemin étroit, combatte par Il faut donner le droit de vote à dir-hut ans. Je l'ai vu, le pre-mier, et presque le seul, à com-prendre les difficultés particulières des femmes. Je l'at un, presque le seul, comprendre l'importance des travailleurs manuels. » Dans la fonction où il est,

avec le poste qu'il occupe, on ne défend plus que ce que l'on croit être l'intérêt du pays. « Chacun est libre de donner au chef de l'Etat la majorité nou-relle dont il a besoin pour agir. »

Dans la même emission, M. Michel Bassi, animateur de l'Association pour la démocratie, a présenté, comme « non-professionneis ». MM. Jacques Blanc, alors qu'il est secrétaire d'État à l'agriculture et candidat en Lozère. où il a été élu en 1973, et M. Marcei Reques, alors qu'il est maire de Bédarieux et candidat centriste dans la 5 circonscription de l'Hérault. Ni leurs fonctions ni ieur candidature n'ont été indi-ques. L'un et l'autre se sont pariculièrement adressés aux élec-

le communique publie par l'Elysée souligne que M. Giscard d'Estaing « a insisté sur la politique globale de la famille menée par le gouvernement » depuis son élection et rappelle les objectifs qu'il avait « personnellement finés » en faveur des besoins matériels et moraux de la famille, des mères et des parents isolés.

des mères et des parents isoles.

[Les déclarations de M. Giscard d'Estaing sur l'élévation à un minimum de 1000 francs mensuels des prestations versées à une famille de trois enfants reprennent les promesses faites par M. Barre dans le « programme de Blois » (« le Monde » du 10 Janvier). Actuellement, ce montant est de 838,93 francs quand les enfants ent solus de minte ans. les enfants ont moins de quinze ans. Lorsque deux des trois enfants ont plus de dix on quinze ans, la famille recoit 1071 francs. L'angmentation de 20 % annoncée n'intéresse donc qu'une partie des familles de trois

Quant au montant global des res-sources élevé à 3500 francs l'année prochaine, le président de la Bépu-blique ne semble pas en avoir pré-cisé la composition. Si l'on déduit de ce montant la valeur des prestations table sur un salaire minimum de 2596 francs pour ce moment.]

### M. Barre: vingt ans, ce n'est pas assez

M. Raymond Barre a pris la parole, mercredi soir l'a mars à bordeaux, en présence de MM. Chaban-Delmas, maire, député de la ville : Boulin, ministre délègué à l'économle et aux finances, maire de Libourne et devant une assistance évaluée à un peu plus de deux mille personnes Le premier ministre a mis en garde les Français « contre le raisonnement spécieux qui consiste à dire que le président de la République, après une donne des l'économie et des finances.

phraser un slogan à la mode, je vous dis : vingt ans, ce n'est pas assez | 2.

M. Chaban-Delmas est intervenu pour rappeler quelquesque de participation », de a nouvelle société », de décentralisation, et la nécessité de briser le carcan administratif, dont, à ses yeux, est responsable le ministère de l'économie et des finances. Plusieurs centaines de person-nes ont manifesté à l'occasion de cette visite du premier ministre. Rassemblés, vers 16 heures place

Gambetta, pour protester contre le plan d'austérité, ces manifestants, porteurs de banderoles et scandant des slogans, ont ensuite défilé sans incident dans le cen-

M. SOISSON : l'ambition de

l'U.D.F. est de donner nais-

sance à un véritable mouve-

ment derrière le président.

M. Jean-Pierre Soisson, secrè-taire générai du parti républi-cain, a déclaré mercredi soir 1er mars au Chesnay (Yvelines) : « L'Union pour la démocratie

e L'Union pour la démocratie frunçaise ne sera ni un sigle temporatre ni un curtel inorganisé mais, au contraire, une pâte qui va lever. L'UDF, n'est pas une simple appellation choiste par trois partis pour compter ensemble leurs voix au premier tour, mais sa création correspond à l'organisation de l'une des quatre grandes familles politiques que compte la France.

3 C'est un événement majeur de noire vie publique, c'est une simplification considérable que les Français appelaient de leurs voeux et qui facilitera leur choix. C'est le seul élément nouveau de cette fin de campagne électorale.

cette fin de campagne électorale. Le seul susceptible de faire cra-quer la banquise glacée de notre

paysage politique, le seul qui puisse faire gagner la majorité, n

M. Solsson a ajouté : l'ambition de l'U.D.F. est de « donner nais-

de l'U.D.F. est de « uonner nuis-sance à un véritable mouvement populaire derrière le président. L'U.D.P. ne sera pas ce pâté qu'on a décrit, qui réduirait à qu'on a décrit, qui réduirait à

la cuisson. Cest une pâte qui va lever, une dynamique qui va

## M. Servan-Schreiber relance la proposition d'un impôt sur les grandes fortunes

M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, président du parti radical, a déclaré, mercredi après-midi 1er mars, au terme d'une réunion du bureau de sa formation : « Depuis dix jours tion du SMIC à 2400 F. nous avons vu comment une campagne électorale peut remplir au mieux sa mission. II tellalt taire sauter le verrou mêntal et mettre au débat contradictoire

a ensuite relencé l'idée d'un impôt dans le Manifeste radical. Il a de f le des Français seruient concerattirmé : « Notre proposition, qui se Blois, est celle d'une imposition progressive ennuelle des grandes fortunes. Il s'agirait d'un impôt déclaratif modéré, appliqué à partir d'un seuli de 2 millions de francs,

Le député de Meurthe-et-Moselle Chaque foyer déclarere librament la des plus-values. La Parlament derrait sur les grandes fortunes, qui figure moine sans inquisition tiscale. Moins avent la fin de l'année, tes sommes

> » Nous demandons que la prochain certainement plus tacilement d'ac-

M. Servan-Schreiber a encore extligné ; « il faut créer réellement un climat de justice sociale et de soil-

# Qui sont les détenteurs de ces richesses?

L'institution d'un impôt sur les grandes fortunes constitue l'un des chevaux de bataille des partis de gauche. Le seuil d'exonération est fixé à 2 millions de francs est fixé à 2 millions de francs par ménage, avec un barème d'imposition progressif plus ou moins sévère. Ainsi, jusqu'à 10 millions de francs, le tarif pro-posé par le P.S. s'inscrit dans la gamme de 0,5 à 2 %, celle du P.C. s'échelonnant de 2 à 5 %. Au-delà de 10 millions de francs, la travition projetée et heaucoun Au-delà de 10 millions de francs, la taxation projetée est beaucoup plus lourde, les deux partis s'accordant pour un taux de 8 % à partir de 50 millions de francs. Cette dernière disposition vise non seulement à « fairs payer les riches », mais à réduire progressivement les grandes fortunes, pulsque, à ce niveau, il n'est plus nossible au propriétaire d'acquitpossible au propriétaire d'acquit-ter l'impôt sans réaliser une par-tie de son capital, ce qui est le

Mais qui sont les détenteurs des grandes fortunes? M. Robert Lattès, dans son livre sur la For-tune des Français (1), dénombre environ trois mille fortunes supé-rieures à 10 millions de francs, et une guinzaine de l'ordre du milllard de francs, sur cent vingt-cinq mille patrimoines supérieurs cinq mille patrimoines supérieurs à 2 millions de francs représen-tant au total un peu plus de 50 % du patrimoine français. En règle générale, les grandes fortunes sont d'origine industrielle, y com-pris celles de création récente. Les patrimoines fonciers, dont certains restent encore impor-tants, sont en effet soumis, lors des héritages à des partages suc-

cessifs qui amenulsent progressi-vement la taille de chaque

Les évaluations ne peuvent d'ailleurs qu'ètre incomplètes dans la mesure où les informations disponibles ne concernent parfois que la partie émergée de l'iceberg. Dans bien des cas, une cascade de sociétés holdings empêche de déterminer facilement. Firmortance des natri-

ment l'importance des patri-moines, ou l'identité exacte de

leurs propriétaires. Toutefois, la publication à laquelle sont astreintes les sociétés cotées en

Bourse permet d'avancer quelques

Bourse permet d'avancer quelques chiffres.

Deux classes de grandes fortunes doivent être distinguées : calles qui appartiennent à des individus, grands capitaines d'industrie, et celles qui sont détenues depuis un certain temps par des groupes familiaux parfois très étendus (pius de trois cents personnes pour la famille de Wendel, par exempie).

Dans la première classe le

Dans la premiere classe

champion toutes catégories paraît blen être M. Marcel Dassault, qui

lions de francs vient d'être versé

de classement, on trouve M. Man-telet, fondateur de Moulinex, qui détient directement ou indirecte-ment 66 % de cette sociééé, soit une valeur de 1 milliard de francs environ.

M. Sylvain Floirat « pèse a lui,

M. Marcel Boussac
n'est plus ce qu'il était : 11 a dû
consacrer 600 millions de francs
au renflouement de ses entreprises textiles, dont la valeur
actuelle est hypothétique ; mais
il doit encore se trouver à la tête
de francs. M. Marcel Boussac de plusieurs centaines de millions

une valeur de l'iminard de francs environ.

M. Sylvain Floirat « pèse », lui, beaucoup plus d'un milliard de francs, dont 700 millions du seul fait de ses intérêts dans Europe 1 et dans les Engins Matra. Le Ba-ron Bich détient officiellement 49 % de la société Bic, soit une

### enent 200 millions de francs. Les familles Michelin, Peugeof, Schueller, de Wendel...

lions de francs (pourcentage de détention indéterminé mais im-

avoir vendu au géant allemand Hœchst sa majorité dans Roussel-Uciaf, la famille Roussel a réin-

Une telle énumération n'a rien

Si l'on retient comme critère les groupes familiaux, le premier rang revient peut-être à la fa-mille Michelin (et à ses alliés), qui détiendraient encore la majo-rité des actions de la holding llards de francs en Bourse, dont 50 % aux familles Fournier et Badin-Defforey), La Redoute à Roubais (500 millions de francs, Roubaix (500 millions de francs, détenus à 50 % par la famille Pollet), Casino (famille Guichard) et Viniprix (famille Berthault). qui détiendralent encore la majorité des actions de la holding Michelin, capitalisée pour plus de 44 milliards de francs à l'heure actuelle. Après l'absorption de Citroën, la famille Peugeot possède un peu plus de 40 % du capital de la holding qui coiffe l'ensemble des sociétés du groupe et est estimée à 2,5 milliards de francs par la Bourse. Dans la société Legrand (petit matériel électrique), les familles d'origine détiennent 44 % d'une affaire capitalisée près de 800 millions de francs. Chez Sommer-Allibert (revêtements de sol et article de plastique), les familles Deconinck et Sommer représentent environ 150 millions N'oublions pas la pharmacle, avec la famille Mérieux (21 % de l'Institut Mérieux, qui vaut 300 millions de francs en Bourse) et de très nombreux laboratoires à propriété familiale, dont le plus connu est Delalande (50 millions de francs d'actions cotées). Après avoir usedu au séant allemand ranness becomes et sommer représentent environ 150 millions de francs chacune, montant au-quel on peut évaluer la part du petit nombre de personnes action-naires à 66 % des moteurs Leroy-

Deux cas particuliers sont à évoquer : celui de Mme Betten-court, qui tient de son père, M. Schueller, 51 % du capital de L'Oréal, dont elle a cédé 25 % au groupe suisse Nestlé, devenant ainsi son principal actionnaire : 50 millions de france à 1 millieri 750 millions de francs à 1 milliani au bas mot. Celui ensuite de la famille de Wendel, qui comprend plus de trois cents membres et dont les actifs, compte non tenu des participations dans la sidérurgia lorraine, d'une valeur diffi-cilement appréciable en raison des pertes récentes et d'un énorme endettement — dépassant le milliard de francs

la distribution est assez riche en grandes fortunes notamment dans les bolssons et les spiritueux. Un milliard de francs, c'est ce que valent en Bourse, pour l'ins-tant, les sociétés Pernod-Ricard chez Veuve Clicquot - Ponsardin (54 % de 160 millions de francs), les Polignac chez Pommery et



tant, les societés Pernot-Atlant (40 % au conseil d'administra-tion) et Moët-Hennessy, contrô-lée à 53 % par les families Chan-don-Moët et Hennessy, sans ou-blier les families Martell (75 % de la société du même nom pour 200 millions de francs en Bourse) et Hériard-Dubreuil (Rémy-Martin). La Champagne constitue encore un bastion de grandes fa-milles, souvent titrées : les Voguté Grezio, etc.

Dans la distribution, quatre grands noms : Carrefour (2 mil-

# vient paraître

Le Centre d'Etude des Revenus et des Coûts a publié ·

Les revenus des médecins libéra conventionnés (1971-1976). Documents du CERC 32 . . : 12 F Les revenus des Français.

Documents du CERC 37-38 : 24 F L'évolution du prix des viandes depuis une quinzaine d'années. Documents du CERC 39-40 : 24 F

Abonnement :4 cahiers/an :35 F

- DOCUMENTATION, FRANCESE

blen être M. Marcel Dassauit, qui détient la quasi-intégralité de la Société des avions Marcel-Dassauit - Breguet-Aviation, capitalisée à 5 milliards de francs actuels par la Bourse (mais que vautelle récilement, car les transactions sont pratiquement nulles?). Une chose est sûre : le bénéfice de la société a été de plus de 170 millions en 1977, et un accempte sur dividende de 90 millions de francs vient d'être versé 31, quai Voltaire 75340 Paris Cedex 07 Derrière M. Dassault, et sans due cela puisse avoir une valeur 165, nue Garibaldi 69401 Lyon Cédex 03

gnie in Kurd, a messi. Fenar-roya, Mokia), ni les Taittinger (champagne, bandue Woms, hôtellerie), ni la part de M. Fan-cis Bouygues daus Fenireprise du même nom, ni les Weisen aux Presses de la Cité, etc. de princes en tames de minors de francs en biens divers (Dior-couture, immeubles, etc.). Quant aux frères Darty, dont l'affaire a été récemment introduite en Bourse, leurs actifs publics attei-

Presses de la Cité, etc.

Elle ne peut s'étendre any entreprises moyennes, dont la valeur est difficile à déterminer, ni à certaines affaires commerciales (grands tabinets de courtage en im mobiliter on en assurance). Elle ne peut enfin, englober une enquête sur les patrimoines fonciers, notamment la terre. El trente mille exploitations agricoles, sur un million, ont plus de 100 hectares (au cott moyen de 15 000 F l'hectare), chiq mille s'ét en dent sur plus de 500 hectares, avec une yaleur souvent supérieure à 16 millions de france chacune, notamment en souvent supérieure à 16 millions de francs chacune, notamment en Seine - et - Marne, dans 1º Ofise, dans l'Aisne. Quelques centaines de domaines dépassent 1008 hectares. On renconire, en outre, des patrimoines forestiers extremement vastes, notamment dans les Landes, où le réinvestissement du produit des coupes, exouéré d'impôt, a permis de constituer des ensembles parfois très importants (plusieurs dizaines de milliers de francs pour un seul propriétaire).

Telles sont les principales for-

Telles sont les principales for-Telles sont les principales fortunes — ou types de fortunes —
que la gauche a l'intention d'imposer si elle parvient au pouvoir.
La présente liste ne comporte
qu'une petite partie des que que
cent vingt-cinq mille cas qui
seralent alors concernés. Elle ne
saurait donc être considéree
comme parfaitement significative
du groupe de contribuables intéresses. Uciaf, la familie Roussel a réinvesti avec beaucoup moins de bonheur dans le groupe Nobel-Bozel (42 %; valant 60 millions de francs, avant l'augmentation de capital faite par les banques pour combler le déficit). La part de la famille Gillet et de ses alliés dans le groupe Rhône-Poulenc serait encore, dit-on, de 10 %, soit 100 millions de francs aux cours actuels. FRANÇOIS RENARD.

### La majorité est divisée

Après la querelle interne sur l'évolution du SMIC (le Monde du 25 février), la proposition de M. Jean-Jacques Seryan-Schreiber — à l'égard de laquelle M. Soisson a aussitôt tenu à prendre ses distances, indiquant qu'elle n'engagezit pas l'U.D.F. - souligne les fallies existant au sein de la majorité.

Alors que, dans son « programme de Blois », M. Barre avait simplement annoncé qu'un impôt sur la fortune serait misà l'étude plus tard — Insistant, dans ses interventions suivantes, sur les difficultés techniques et politiques d'une dical énonce ce que devraient être, selon lui, les modalités de cet impôt et en souligne « /a. simplicité et la ctarté ». Il le fait même dans des termes qui rappellent ceux du parti socialiste, allant jusqu'à citer est-ce un hasard? - le randement probable avancé par le P.S. pour cet impôt (4 milliards dans l'année). Il reprend d'ailleurs les mêmes arguments que: ceux de la gauche: vertus du système déclaratif d'imposition qui évite les tracasseries et les délais (chaque foyer fixant luimême la valeur sur laquelle il sara imposé) : possibilité pour l'Etat d'éviter les fraudes excescives (la valeur déclarée servant pour les transactions tutures et la préemption éventuelle par les pouvoirs publics) ; analogies avec les systèmes en vigueur à

Ce n'est pas la première fois que des dirigeants de la majorité proposent une taxation des grandes fortunes. Il y a dix-huit mois, lors du débat parlementaire our l'imposition des plusvalues, M. Fanton, député (R.P.R.) de Paris, avait demandé la création d'un impôt de ce type. Il avait déposé, le mois sulvant (octobre 1976) un amendement au projet de loi de finances, visant à instituer, à compter du 1er janvier 1978, une imposition annualle sur les for-

tunes des personnes physiques superieures à 2 millions de avait été repoussé, le 21 octobre. par 260 voix contre, 203 pour et 10 abstentions, la grande majo-rité des députés gauillistes (142 sur 172) et la quasi-totalité des députés giscardiens et réfor-mateurs (109 sur 115) rejetant ce texte (que la gauche avait au contraire, unanimement soutenul. Aujourd'hul, le R.P.R. semble avoir refait son unité pour pro-poser un impôt de 0,5 à 1 % eur les grandes fortunes (au-detà de 2 à 3 millions par foyer, abattement majoré de 50 000 F par entant), l'assistis retenue étant la valeur vénale des biens, ce qui suppose un inventaire présiable et détaillé des grands patrimoines qui peut demander beaucoup de temps. Le R.P.R. reclame en contrepartie l'abandon de la taxation des plus-

Le Centre des démocrates ecciaux — membre, comme le parti radical, de l'U.D.F. — s une position très volsina de celle de M. Chirac : impôt de 0.5 % sur le capital net (au delà de que - cette réforme ne [pourra] être mise en œuvre tant que l'on rraméliorera pas la connaissance des patrimoines euxmêmes ». Catte distinction essentielle le sépare de M. Jean-Jacques Servan-Schreiber. Le parti républicain s'en tient, lui, strictement au « programme de

Rappelons que le P.S. et le P.C. sont, pour leur part, d'aocord sur l'essentiel des modelités de l'impôt sur le capitel : texation progressive allant jusqu'à 8 % et commençant au-delà d'unseull de 2 millions de france par ménage. Mais le P.C. part d'un taux de 1,5% et le P.S. de 0,5 % seulement : le taux maximum s'applique, pour le P.S., à partir de 50 millions, pour le P.C. au dela de 16 millions.

M. PRNAY : jaures deman**de** 

plus de secrifices.

CONTRACT AND

partition a de la constitue de

هكذاءن الإصل

Le Parlemon: (in) oir voter cent 'année. Les lone uffirsient & ime utilis d'empir

> eiber a encom creer reeven sociale et ta NOUVOIR BORNE t de reconsta wire pays. .

> SS@§

e ne companies à la Co à Imetal, à ti les Ta-ti les Ta-anque la part de la la ns l'entrepri-les de la te, etc. t s'etare. ennes dags

.... 

DIS REMAR

-- :: :

. . . . . .

71.55

--:-

-:-

LA CONSTITUTION DU «CONSEIL» DE L'U.D.F. EST RETARDÉE

Les responsables de l'Union pour la démocratie française devaient rendre publique mercredi 1º mars la composition du consello de l'U.D.F. Les dirigeants du Centre des démocrates sociaux, du parti républicain et du parti redical s'étaient réunis en fin de métinée et en terms en fin de matinée, et, au terme de leur rencontre, avait été difde leur rencontre, avait été dif-fusé un communique selon lequel le conseil était composé de MM. Jean-Pierre Soisson (P.R.), Jean Lecanuet (C.D.S.), Jean-Jacques Servan-Schreiber (parti-rad.), Roger Chinaud (P.R.), An-dré Diligent (C.D.S.), Jean-Pierre Fourcade (P.R.), Mme Françoise Giroud (rad.), MM. Max Lejeune (M.D.S.), Paraf Monory (C.D.S.) (M.D.S.F.), René Monory (C.D.S.) et Mmes Monique Pelletier, secrétaire d'Etat auprès du garde des sceaux, Simone Vell, ministre

de la santé. On lisait également : « L'U.D.F. On lisait également : a L'U.D.F. appelle tous les Français désireux de donner à Valèry Giscard d'Estaing les moyens parlementaires de son action à constituer au niveau local des comités d'Union pour la démocratie française. » (Nos dernières éditions du 2 mars.)

En fin d'après - midium recti-

En fin d'après -midi, un rectificatif était publié par l'UDF. dans lequel on relevait : « A la suite d'une erreur matérielle, le suite d'un certain nombre de per-sonnaittés a été mentionné dans un communiqué de l'UDF. à pro-pos de la constitution de son conseil. Cette liste doit être tenue

conseil. Cette liste doit être tenue pour nulle car les instances dirigeantes de l'UDF. n'ont pas encore pris leur décision quant à la composition de ce conseil. Il semble que ce rectificatif s'explique par le fait qu'au cours de la réunion du matin un certain nombre de noms ont été évoqués sans qu'une décision ferme ait été prise. La liste diffusée par les services de l'UDF. l'aurait été par erreur, alors qu'elle ne constituait qu'un projet. Un certain nombre des personnalités y figurant, notamment sonnalités y figurant, notamment Mmes Simone Veil et Française Giroud, n'avaient pas été consul-

tées. La liste définitive du conseil de l'U.D.F. devrait être publiée dans les prochains jours, peut-être ven-dredi.

### M. MONORY: je n'appartiens pas à l'internationale des centristes.

M. René Monory, ministre de M. René Monory, ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, vice-président du C.D.S., a répondu, mercredi le mars, à la sortie du consell des ministres, aux propos de M. Jean Kanapa, membre du bureau politique du P.C.F., qui avait affirmé que les ministres membres du C.D.S. appartiennent au parti pomulaire européen. forau parti populaire européen, for-mation «dominée par le parti ouest-allemand C.D.U.» (le Monde a Jappartiens au C.D.S. depuis

Je n'appartiens pas à l'internationale des centristes.»

Mercredi matin, au micro de R.T.L., M. Jean Lecanuet, président du C.D.S., avait déclaré que les propos de M. Kanapa sur son appartenance à un parti étranger constituent « une aimable plaisanconstituent a une unidote patistatierie ». Rappelant que le C.D.S. avait effectivement a adhéré à l'Union européenne des démocrates-chrétiens ». M. Lecanuet avait qualifié M. Kanapa du e plus stalinien des communistes français ».

### M. PINAY : j'aurais demandé plus de sacrifices.

M. Antoine Pinay, président d'honneur du CNIP, ancien pré-sident du conseil, a déclaré jeudi 2 mars, au micro d'Europe 1 :

a Je suis inquiet. Je suis in quiet, moins par la situation elle-même que par la mentalité de mes compatriotes. Les gens se sont crées de gros besoins, ils ne veulent plus jaire d'efforts, ils ont pris l'habitude de la revendication et de ce que l'on appelle la con-certation, celle-ci étant, en fait, l'antichambre de la contestation; et quand on demande des efforts Français, on ne voit arriver que les organismes de revendica-tion qui génent un peu l'effort de redressement que je souhaite.

of ... Je ne pense pas que si la majorité est reconduite ce sera plus le chaos que maintenant. En revanche, je crains que si la gauche est élue — avec toutes les promesses inconsidérées qui ont eté faites sans assurer les moyens d'en couvrir les dépenses, — ce d'en couvrir les dépenses, - ce pourrait être à ce moment-là le chaos. J'en ai l'impression. (...) 3 Je pense beaucoup de bien de M. Barre. C'est un homme qui connaît admirablement les pro-blemes et qui a le courage de les exposer. Si j'avais un reproche à iui faire — car on fait toujours des reproches à ceux qui exercent

### M. Chirac : la France risque d'être conduite à hue et à dia

De nos correspondants

M. Chirac, venu présenter, mer-credi 1<sup>st</sup> mars, à Limoges, les candidats du R.P.B. aux Limoucandidats du R.P.R. aux Limou-sins, dernière étape, a-t-il dit, d'une tournée au cours de laquelle il a visité quatre-vingts dépar-tements et tenu cinq cents réu-nions, a réaffirmé que le R.P.R. s'étant prononcé pour la piura-lité des candidatures de la majo-rité, il appliquera entre les deux tours, dans son esprit et dans sa lettre, l'accord de désistement en faveur du candidat le mieux sa lettre, l'accord de désistement en faveur du candidat le mieux placé. L'ancien premier ministre s'en est pris ensuite à M. Mitterrand qui va, dit-il, « sa rose dans la main et son cosur dans l'autre ». M. Mitterrand qui, de 1948 à 1958, a occupé des fonctions ministérielles importantes mais ministérielles importantes, mais « n'est associé à aucune des grandes réjormes qui ont été l'œuvre du général de Gaulle ».

PARTIS DE LA MAJORITÉ

Auparavant, à l'étape de Mil-Auparavant, a l'etape de Mil-lau (Aveyron). M. Chirae avait déclaré : « Les socialistes ont deux langages et deux visages. Les candidats socialistes, dans leur grande majorité, sont absolument indignes des responsabili tés qu'ils veulent assumer. No pas, bien sür, qu'ils ne seraient pas sur le plan humain des hommes respectables, mais parce qu'ils sont entres dans un méca-nisme politico-intellectuel qui a été roulu par M. Mitterrand, qui engendre la tromperie, qui conduit à avoir deux visages, et qui est le contraire de la dignité dans une nation démocratique qui se respecte. Que se passerali-li si, en face de granden difficultés, la France devait être conduite à hue et à dia par deux partis avec de surcroit un président élu pour trois ans encore? >

### UNE « RÉUNION D'INFORMATION » A VERSAILLES

### M. Bonnet devuit parler de sécurité...

C'est à une « réunion d'information sur la sécurité des Français tace à la violence - que M. Bernard Destremau, député sortant (P. R.) des Yvelines, conviait, mercredi 1er mars, au Palais des congrès de Versailles, les habitants de la circonscription. L'invité de la soirée était d'ailleurs M. Christian Bonnet, ministre de l'intérieur. Pourtant. après deux heures de discours, on se demandalt si les orateurs n'avaient pas oublié le thème de la réunion, car la violence n'était plus guère que dans les propos des deux vedettes de la soirée, se succédant pour accabler leurs adversaires politiques.

M. Destremau ne songea qu'à faire un bilan de son mandat. s'attardant longuement sur la politique étrangère dont il fut l'un des artisans pendant deux années au gouvernement. Il détailia - ses - réalisations dans la circonscription, - ses - Interventions à l'Assemblée, « ses diflicultés - avec trois communes de la circonscription — ah I ces municipalités communistes... Parizite fausse surprise de

M. Bonnet: je croyals venir à une réunion d'information, je vois qu'il s'agit d'une réunion électorale. Bonne surprise, au demeurant : Je vals parler sécurité, mais aussi politique, « II n'est pas possible que le député de Versailles solt un jour un député communiste. C'est un choix qui a valeur de symbole. ... Sur le plan Intérieur, deux siècles et demi après la mort de Louis XVI, c'est déjà un grand programme. Pour le reste, les problèmes de fond des deux pro-M. Bonnet, la montée des pays en voie de développement et celle de la violence. Vaste fresque couronnée d'un solide axiome : le monde d'aujourd'hul et de demain ne sera plus le monde

- La France s'en tire beaucoup mieux que les pays économiquement comparables > D'ailleurs, que dit l'étranger? Que la révolution de la rose au poing plongerait la France dans ne gouffre que celle des ceillets au Portugal. Et aue dire de M. Mitterrand, sinon que c'est un homme du passé qui se présente comme un homme

neul, qiu va à la pêche aux voix, qui felt des clins d'œll à tout le monds... La majorité, elle. « n'a pas à rougit de son bilan »: logements, téléphone, autoroutes. hôpitaux, écoles, minimum vieillesse, handicapés, Les chilires submergent l'assistance de satislaction. - Nous ne nous reposons pas sur notre gestion = : voir le programme de Blois.

### Bien sür... Ah mais I Dans ce long cata-

logue de Biois, II est, entre autre, question de la sécurité. Alors, parlons-en. Là aussi, « le monde d'aujourd'hvi ne sera plus jamais ce qu'il était hier. It est devenu de plus en plus dangereux =. Alors, = merci aux pompiers, aux secouristes, aux gendarmes, aux fonctionnaires de police ». L'origine de cette violence : «Le nouve/ environnement sociologique. l'ébraniement des valeurs morales, phénomène qui n'est pas propre à la France. Les falts : les agressions à main armée augmentent sérieusement : Paris et les grandes villes sont surtout touchées : les bandes d'aujourd'hui se distinguent du milleu traditionnel : le terrorisme est un phénomène mondial.

Il faut évidemment lutter contre cette - perversion - qui prône « une culpabilisation des victimes pour mieux absoudre les coupables ». Hommage, en revanche, à la police, - considérée à l'étranger comme une des meilleures du monde ». « Le France fait face mleux que les pays comparables à la violence

domaine, parlons d'autre chose : Contrairement à ce que pense M. Mendès France, Il n'y aura pas de chaos demain si la malorità l'emporte. - Mais, attention encore à «l'erreur fatale d'un choix aux conséquences désastreuses ». « Etes-vous prêts à jouer sur un coup de dés l'acquis des trente (lapsus ?) dernières années ? . Alors, tout devient clair : la sécurité, la vraie, consiste à voter pour la majorité sortante. Bon Dieu, mais c'est bien sûr, comme disait l'inspecteur Bourrei.

### « LÉGITIME DÉFENCE »

L'Association légitime défense vient d'adresser aux « candidats députés » un questionnaire en est points — appelant « des réponses précises » — sur leur position face à la violence et à l'insécurité. Elle attend notam-ment de ses interlocuteurs qu'ils ment de ses interiociteurs qu'ils se déterminent par rapport à l'association et à ses buts, qu'ils disent s'ils estiment que « les homètes gens sont suffisamment protégés », et. dans la négative, ce qu'ils comptent faire pour « assurer efficacement et pratiquement la sécurité des citoyens ».

Les candidats à la députation devront encore dire s'ils font de la sécurité « la priorité des priorités ». Il leur est d'autre part demandé de dire s'ils sont partisans « de l'application, sans restriction ni réserve, du droit à la légitime défense de son-même et d'autrui », ainsi que défini dans les articles 328 et 329 du code pénal.

relative à la protection des fonctionnaires dans l'exercice de

### INTERROGE LES CANDIDATS

ment d'une interpellation » (les gendarmes sont agents de police judiciaire de première catégorie, alors que les fonctionnaires de la police en tenue sont seulement A.P.J. de deuxième catégorie APJ. de deuxième catégorie dotes de pouvoirs réduits).
[Le siège de cette association est 11, rue des Ursins, à Paris-Iv, dans un immeuble qui abrite des syndicats de policiers. Après la création de cette association, M. Peyrefitte ministre de la justice, avait indique qu'il était « tout à fait contre cette initiative » (« le Monde » du 31 janvier).]

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat aux DOM-TOM, vice-président du parti radical, a dé-claré à Bar-le-Duc où il état venu soutenir la candidature de M. Gérard Longuet : a Le 19 mars prochain, la majorité sera victo-rieuse sans pour autant être triomphaliste. Ce serait en effet une immense déception pour beaucoup de Français si au lendemain de son succès la majorité Deux questions sont enfin ne se tournait pas vers ceuz qui, consacrées à la police, l'une dans l'actuelle opposition, rejettent le marxisme. La victoire de la majorité est en tout cas des responsabilites, — ce serait de l'ouctionnaires unus l'exercice de de la majorité est en tout cas ne pas être assez exigennt et leur travail, l'autre concernant la seule chance de réconciliation assez jerme. Si j'étais à sa place, l'attribution aux policiers des des Français telle que la prépare l'attribution aux policiers des des Français telle que la prépare plus étendus et à tout le monde. n' disposent les géndarmes au mo- depuis 1974. 2

## Une nouvelle droite

(Suite de la première page.)

Dans un extraordinaire discours prononce à Peris en 1919, Léon Daudet avait sans le vouloir prophétiquement décrit le nau-frage où tant de ses admirateurs allaient perdre leur ame vingt-cinq ans après. a Si les Alle-mands l'araient emporté, savezrous ce qui se sercit passé? demandait-il La France aurait ché divisée en deux parties, et je no veux pas savoir laquelle aurait été la plus grande. D'une part, nous aurions eu la résistance : ceux qui sous la botte allemande auraien! continue de protester, qui auraient offert leur vie, croyez-moi bien, comme rançon de l'honneur perdu l'L'autre moitié de l'infortunée nation française curait été constituée par les laches, les temporisateurs, les polirons de toutes sortes, qui auraient accepté le joug germa-

Un partage moins sommaire qu'il n'y paraît

Là où tant d'autres s'abandon-Là où tant d'autres s'abandonnaient, ses doctrines, son passé,
lui enjoignaient justement de
tenir ferme. Sa défection ne discrédita pas médiocrement ses
principes à la fin de la guerre.
Présents à Londres, ils rendatent
l'hégémonie morale de la gauche
beaucoup plus difficile. Le partage entre la droite et celle-ci ne
s'opéra d'ailleurs pas, à l'époque,
a u s s i sommairement qu'il y
paraît avec le recul. Par de Gaulle
en personne, le refus du désastre
émana, dans son premier champion, des milieux traditionalistes
qui devaient être globalement qui devalent être globalement qualifiés de collaborateurs, en 1944. Traqués par Vichy. les anti-fascistes affinèrent aussitôt autour de lui. Des conservateurs le railièrent sans doute en grand nombre. Mais ils arrivaient iso-lément les uns des atures quand, l'Action française en tête, leurs formations d'origine soutenaient bruyamment la révolution natio-nale.

ment la réalité. L'expansion

programmes depuis plus d'un siè-cle, gisalent méconnaissables, en morceaux, sous les décombres du nazisme. Le désastre ne frappait pas tous leurs partisans, mais tous en restèrent éclaboussès. La compromission déshonore les principes comme elle déprave l'àme

le besoin d'en reprendre quelques-unes à leur compte. A partir de 1947, cependant, les conflits colo-niaux, l'anti-communisme de la guerre froide brisèrent cette belle unanimité. Bidault, Malraux, Soustelle en tête, une moitié des artisans de la libération se retourna contre l'autre. Personne n'en é prouva pour autant des sympathies spéciales envers les proscrits de 1944, jetés en prison par la communauté des vain-queurs, leur schisme entraina bien l'apparition d'un nouveau courant conservateur, gaulliste d'un côté et démocrate-chrétien de l'autre. sans rapports organiques ni mo-raux avec celui d'avant-guerre. L'impossibilité intel·lectuelle et pratique d'une fusion entre les deux groupes impliquait, à terme, leur stérilisation reciproque. Les conséquences d'un tel divorce n'ont probablement pas fini d'in-

fluencer la vie nationale.

Aussi paradoxal qu'il puisse paraître dans une époque où l'écologie mobilise les héritiers de 1968 contre la croissance sauvage, la mystique industrielle à la mode depuis vingt ans recruta tout d'abord ses précurseurs dans cette gauche d'où partent aujourd'hui contre elle. Aux guerres colonia-tant de critiques impitoyables les, aux routines métropolitaines qu'il estimait pareillement « improductives ». Pierre Mendès France opposait par exemple le projet d'une modernisation intensive, non sans subir le reproche de rétrécir le pays à des ambi-tions économiques, au prix de la splendeur et de la force impéria-les. En accord avec leur optimisme profond socialistes, radicaux d'alors, s'employèrent à répandre cette mystique de l'expansion désormais triomphante. Avec l'Express des années 1953-1960 ils se comportèrent en intrépides accoucheurs de la société indus-

Une droite réunifiée, remise des traumatismes de l'épuration au-rait pu remplir sa fonction naturelle : ralentir les changements



Vonc nos téléphonez vos messages, Hens les télexous. Vos correspondants nous répondent par télex : muis vous téléphonens. SERVICE TELEX 345.21.52+ 346.00.28 38, Avenue Daumesnil, 75012 PARIS

Qu'un si grand nombre de « làches », de « poltrons », mais surtout de « temporisateurs », d'égarés, soit sorti de mouvements dont l'hostilité à l'Allemagne ne souffrait aucune concession, annonçait en réalité une beaucoup plus vaste débandade. Aujourd'hui, la vérité officielle célèbre avec redondance le départ des pêcheurs de l'île de Sein pour l'Angleterre, au lendemain de l'armistice. Leur geste rend malheureusement la passivité des autres encore plus vité des autres encore plus affreuse. Quand, sur quarante millons d'âmes, seuls songent à reprendre la lutte une poignée de citoyens sur un rocher perdu au-delà du Finistère, l'exploit n'illustre pas précisément l'irré-ductible résolution combative de ductible resolution compatité de tout un pays. Dans ce renonce-ment total, comment s'étonner qu'un Maurras ait fini par admet-tre la réquisition des jeunes Fran-cais pour le travail obligatoire dans les usines du III.

A l'inverse, Doriot, Déat, s'agi-taient en solitaires dans Paris quand bien de leurs amis de la veille rejoignaient peu à peu la Résistance en ensembles organi-sès. Numériquement, les vieilles tendances du pays se partagèrent presque à équivalence entre les deux camps. Mais selon qu'ils se manifestaient à travers des for-mations constituées ou des actes individuels, leurs choix ne preindividuels, leurs choix ne pre-naient pas le même sens devant l'opinion. Les hommes de gauche fourvoyés à Vichy, chez Otto Abetz ne compromirent guère la révolution ni le socialisme. Selon la même loi, l'idéologie personnelle du général de Gaulle ne disculpa pas les traditionalistes de leurs fautes, même si beaucoup d'entre eux servaient la France libre en ordre dispersé. Dans la confusion de certaines époques, les symboles estompent rapide-

trop impétueux au nom des per-manences humaines, d'un équili-bre nécessaire. Dans l'impuissance En 1945, la fin des aventures laissa tout un personnel morale-ment brisé. Les mots nationalisme, hiérarchie, traditions, disci-pline, autorité, inscrits dans ses où ses discordre et ses fautes la plongeait, elle regarda l'expansion s'accomplir contre ses instincts comme elle avait vu, dix ars plus tôt, la libération anéantir un ordre, des valeurs qu'elle supposait éternel. D'importants moyens financiers, des compétences techniques indisdes individus

cutables ménagealent cependant à la bourgeoisie l'agréable recours de participer à la modernisation. Celle-ci bousculait son traditio-nalisme. Mais elle renouvelait Les idées de gauche reçurent de cet écrasement une nouvelle jeu-nesse. Même les résistants venus de l'ancienne droite éprouvaient puissamment les sources de sa richesse. Peu après le retour du général de Gaulle au pouvoir, les fils des anciennes familles pétalnistes, é biouis par l'efficacité technique des jeunes cadres mendésistes, commencèrent à s'y con-vertir par volonté de puissance. Du même coup, ils sacrifièrent les idées de leurs parents. Cette recupération d'une mentalité économique, prise à l'adversaire, leur apporta rapidement d'énormes profits, mais aussi de nouvelles raisons d'être et comme

une seconde nature. Simultané-ment, elle acheva de liquider leur propre héritage politique, déjà tellement mis à mai par la guerre. Par l'un des plus éton. nants paradoxes de notre histoire contemporaine, la deuxième ré-volution industrielle s'effectua en France avec l'argent, le concours professionnel des conservateurs, mals contre toutes les opinions

### PARIS: les candidats du P.R. dans le XVIº arrondissement.

La fédération de Paris du parti républicain et la section du parti républicain et la section du seizième arrondissement ont rappelé qu'elles accordent leur soutien sans réserve à M. Georges Mesmin, député soriant, candidat aux élections législatives dans le selzième arrondissement de Paris (20° circonscription). Elles ont précisé : « De ce fait aucun autre candidat ne peut, dans cette circonscription, se reclamer du soutien du parti républicain ni présenter de suppléant autorisé à se prévaloir de son appartenance au parti républicain. Cette mise au point vise M. Guy Wallier, suppléant de M. Jean Frézal, candidat du R.P.R. qui se déclare « membre du P.R. pour le soutien au président de la République ». On indique également au siège national du P.R. que M. Wallier, qui était membre des républicains indépendants, n'a pas adhéré au P.R. et ne peut donc se prévaloir de son appartenance à la formation que dirige M. Jean - Pierre Soisson. D'autre part, les représentants du R.R.R. de 321° circonscription dirige M. Jean - Pierre Soisson.
D'autre part, les représentants
du R.P.R. de la 21° circonscription
(selzième) ont indiqué: « M. Alain
Griotteray (P.R.) a été désigné
comme candidat unique de la
majorité; toute autre personne
se présentant au nom de la majorité n'est qu'un candidat de divison susentible d'empéne l'étes.

qu'ils soutenaient au préalable. Inconsciemment la gauche entra dans leur stratagème lorsqu'elle entreprit de défendre à leur piace, au nom de l'écologie, la stabilité reposante de l'immuable nature, les douceurs agricoles, en un mot le retour à la terre prône jadis par un vieux maré-

Avec ce s tupé fi ant chassé-croisé, la droite sociologique paya sa revanche matérielle du sa-crifice volontaire de la droite idéologique. Dès lors, pourquoi une cause renlée par ses défen-seurs les plus anciens séduirait-elle encore quiconque?

Si explicable qu'elle puisse être, cette dérobade n'en fausse etre, cette dérobade n'en fausse pas moins en profondeur le débat politique. Quand, du R.P.R. aux giscardiens, tout un personnel parie un langage réformateur, libéral sans rapport avec les sentiments réels de son électorat, les forces qu'il incarne ne possèdent qu'une représentation incomplète, fictive, et, pour tout dire, trompeuse. Une hypocriste aussi durable corrompt l'esprit public par les primes électorales qu'elle accorde au mensonge. Apparemment, la gauche en profite infiniment. A des adversaires si honteux de leurs propres idées qu'ills s'affublent impudiquement des siennes, elle oppose l'exemple plus honorable d'un parti capable plus honorable d'un parti capable d'accorder ses paroles et ses convictions.

Elle tire de ce contraste beaucoup de prestige, une imposante autorité intellectuelle. En même temps, l'es pè ce d'hégémonie qu'elle exerce grâce à la faiblesse morale de ses adversaires l'enferme dans un piège dangereux. Quand la société civile tout entière s'en remet à un seul système d'explications, choisi pour son éclat ou ses commodités, il absorbe progressivement les tendances les plus contradictoires. A la longue, ses adversaires euxmèmes s'y dissimulent pour survivre. Au XVI° siècle, les Marranes espagnols abjurèrent ainsi avec une sincérité variable le judaisme de leurs afeux, parce qu'il n'existait aucun autre moyen de subsister sous la dictature catholique. Mais ils apportèrent alors dans l'Eglise un esprit demeuré en dehors d'elle et des germes d'hérèsies innombrables. Elle tire de ce contraste beau-

Toutes proportions gardées, le déclin de la droite condamne la gauche à cet envahissement insidieux. Ses dogmes imprégnent si largement la société française qu'elle accueille des théories bique le actenie de triebres in-zarres et s'en trouve réduite à traquer, non plus des contradic-teurs, mais des déviationnistes, Triste temps! Morne époque pour l'intelligence, où clercs, savants, bedeaux, doctes sacristains du nouveau culte relisent trente-cing fois Karl Marx à la loupe avant de savoir si, en dernier recours, Althusser ne deviendrait décidément pas plus conservateur qu'Elleinstein! L'exercice gagne en saveur Jorsque, à 10 000 km de distance, il tranche entre l'ortho-doxie de MM. Liu Shao-chi, Lin Piao, Teng Hsiao-ping, pour ne rien dire des « confesseurs de la foi » réunis dans la « bande des « confesseurs de la foi » réunis dans la « bande mème visage partout, la vérité ne ressemble plus à rien nulle

GILBERT COMTE.

(1) Eugène Weber, l'Action fran-çaise, Stock.

### LE RASSEMBLEMENT DES FRANCAIS DE L'ÉTRANGER ANHULE « IN EXTREMIS » UNE CONFÉRENCE DE PRESSE

Le Rassemblement des Français Le Rassemblement des Français de l'étranger (R.F.E.) a annulé in extremis une conférence de presse qu'il avait organisée, ce jeudi matin 2 mars à Paris. Présent à l'hôtel Méridien, où devait se dérouler la réunion. M. Paul d'Ornano, sénateur des Français de l'étranger et coprésident du Rassemblement, a expliqué aux journalistes, qui s'étaient tout de même déplacés, que « ce report visait à éviter toute polémique avant que tous les jugements [relatifs aux inscriptions de Français résidant à l'étranger sur les cais résidant à l'étranger sur les listes électorales] aient été ren-dus. Nous Jerons, 2-t-il ajouté, une conférence le moment venu et nous sortirons tout le dossier. » Seule l'existence de pourvois en cassation — introduits tant par les « radiés » que par ceux qui ont demandé les radiations — expliquerait cette annulation, précise le R.F.E., qui entend « rester fidèle au respect du silence qu'il s'est imposé pour ne pas géner l'instruction judiciaire n.

[L'explication fournie par les dirigeants du Rassemblement ne semble guère convaincante. Les pourvois en cassation qu'il évoque sont connus. et le R.P.R. ne pouvait su moins ignorer ceux qu'ont introduit les Français de l'étranger, radiés des littes sur déstates des littes radiés des listes sur décision des tribunnos d'instance. M. d'Ornano son susceptible d'empêcher l'élection de M. Alain Griottera que le report de la de presse avait été décide que le report de la de presse avait été décide que premier tour de scrutin M. Gé que décenn n'avait été prise suppléant de M. Alain Griotte de la que décenn n'avait été prise suppléant de M. Alain Griotte de la control de presse avait été décide que le report de la control de presse avait été décide que le report de la control de presse avait été décide que le report de la control de presse avait été décide que le report de la control de presse avait été décide que le report de la control de presse avait été décide que le report de la control de presse avait été décide que le report de la control de presse avait été décide que le report de la control de presse avait été décide que le report de la control de presse avait été décide que le report de la control de presse avait été décide que le report de la control de presse avait été décide que le report de la control de presse avait été décide que le report de la control de presse avait été décide que le report de la control a d'abord essuré que le report de la

### LES RELATIONS AU SEIN DE LA GAUCHE

### du programme commun par radio et télévision interposées.

M. Robert Fabre, president du Mouvement des radicaux de gau-che, qui a pris la parole mercredi 1º mars à Castelsarrasin, a évoqué les perspectives d'actualisa-tion du programme commun en

a Il serail bien mal venu de laisser croire, alors que nous avons déjà débattu de ces questions pendant des semaines et que nous ne sommes pas arrivés à un accord lotal, que nous pourrons aufourd'hui reprendre à la ra-vite, entre deux t é u n to n s électorales, sans réunir nos instan-ces nationales, un débat qui pources nationales, un débat qui pour-rait trouver sa conclusion entre nous tous, alors que l'échèance est dans quelques fours. Il faut étre sérieux, et il est regrettable qu'il puisse y avoir une sorte de débat d'actualisation du pro-gramme commun qui puisse s'instaurer par radio ou par télé-vision interposées."

O Des délégations du Mouvement des radicaux de gauche et de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises se sont rencontrées le mercredi 1º mars. La délégation du M.R.G. était conduite par M. Michel Porta président de la commission PME de sa formation, et celle de la C.G.P.M.E. par M. Léon Gingembre. Elles ont examiné la charte des P.M.E. élaborée par la charte des P.M.E. élaborée par la C.G.P.M.E. Blen que de nom-hreuses convergences aient été relevées, les radicaux de gauche n'ont pas cru pouvoir signer cette charte, qui a été soumise à l'ensemble des formations poli-tiques, « n'y retrouvant pas certains éléments importants de leur proparame économique à programme economique ».

M. Roger-Gérard Schwart-zenberg, délégué général du Mou-vement des radicaux de gauche, a déclaré, le mercredi 1 mars, à Beauvais, dans la circonscripà Beauvais, dans la circonscrip-tion dont M. Marcel Dassault (R.P.R.) est député sortant : « La politique ne peut devenir la piste d'atterrissage de l'argent-roi. Ceux qui, dans l'Oise ou ailleurs, croient pouvoir acheter leurs sièges avec leur force de frappe financière se trompent d'époque. De plus, ils oublient l'article L. 106 du code électoral, qui sanctionne quivonque tente qui sanctionne quiconque tente d'influencer le vole des électeurs par des dons ou libéralités. » — (Corresp.)

nicipal de Paris et Mme Edwige Avice, candidate du P.S. dans la

16° circonscription de la capitale (14° arrondissement) ont pré-senté, mardi 28 février, une nou-

velle brochure éditée par la fédé-

ration de Paris du parti socialiste et intimiée : Retraités, personnes

agées: vivre mieux, citre autre-

d'examiner objectivement la si-

cecummer objectivement la si-tuation des personnes égées en France, et à Paris en particulier, où leur sort est parfois moins enviable encore qu'ailleurs, et de faire mieux connaître les pro-

positions de la acuche dans un domaine où la droite se litre à un bluff effrène pour masquer son incurle et les divisions de classes. > Depuis longtemps. d'ailleurs, a expliqué M. Sarre, le PS s'intéresse à la situation des

P.S. s'intéresse à la situation des

retraités. Il y a beaucoup de socialistes dans les secteurs so-ciaux, et aussi dans les associa-

tions de vieux travailleurs qui comme celle du 11° arrondisse-ment, comptent parfois plus de

Mme Edwige Avice a rappele

qu'en France les personnes âgées de plus de solvante-cinq ans representent une proportion grandissante de la population : 11.5 % en 1954, 14.2 % en 1975. Queique 18 % des Parisiens ont plus de solvante-cinq ans contre 14.2 % pour la moyenne nationale : ce pour parisiers en acceptante d'ailleurs.

pourcentage augmente d'ailleurs plus vite à Paris que dans le reste de la France. Cela tient, gelon Mme Avice, au fait que

Paris se vide de sa population jeune en quête de logements moins chers en banileue. Autre

trait caractéristique : deux per-

sommes agées sur trois sont des femmes; un votant sur trois est agé de plus de solvante-cinq ans. Pourtant, souligne le P.S. ce

groupe d'âge est loin de consti-tuer un groupe social homogène. Il reflète des inégalités spéciale-

ment accentuees quant à la durée même de la vie (sept ans d'écart entre l'espérance de vie à trente-

cinq ans d'un O.S. et celle d'un cadre supérieur) et quant aux

ressources. La pauvreté, a souligné Mme Avice, est la situation do-

minante des personnes agées : sur sept milions d'entre elles, deux millions cinq cent mille n'ont pour vivre que le minimum vieillesse, soit 910 F par mois. A

mille adherents.

« Il s'agit, a déclare M. Sarre,

### M. FABRE : pas d'actualisation M. Bono (C.F.D.T.) : les bases d'un accord | LE P.S. le temps de la négoà gauche existent, c'est la volonté politique qui fait défaut

considérée comme un troisième

deuses. C'est le cas, par ezemple. sur les tiaisons entre la fiscalité et la sécurité sociale : notre ju-

gement, nous le formerons à pro-pos de ce que nous obtiendrons dans la négociation. »

M. François Mitterrund, dans une interview publiée par la Cha-rente libre, déclare notamment, à

propos de la nationalisation de

comme les fameuses assises

rappelé les propositions de gauche, indispensables, selon elle, a pour une tieillesse décente » :

abaissement de l'age de la retraite

(solvante ans pour tous et cin-

quante-cinq ans pour les femme

et les travallleurs de force) et maintien du droit au travail pour

des dix meilleures années; droit au logement: 5 % des HLM seraient réservées aux retrairés, et toute personne agée expulsée devrait être relogée immédiate-

ment sur place dans son quar-tier; développement de la poli-tique des foyers-logements, de l'hospitalisation à domicile et des maisons de cure médicale, paral-

lèlement à l'extension du réseau

des aides ménavères et à la créa-tion de « maisons pour tous » qui

(\*) 50 pages, 10 F. 31, rue Ballu. 75005 Paris.

pas de theorie et sons empiristes, ou bien lorsqu'on consinte une ébouche de théorie, chez Rocard ou bien chez Atlais, on rost sur-gir un modèle d'Etat qui est extrémement dangereux (...).

s Le fail que le P.C.F. cit aban-

donné le modèle statinier a une importance immense... J'estime mème que l'aven.r de la socété occidentale, le destin de l'Occi-occidentale, le destin de l'Occi-

dent, se joue sur la capacile de renouvellement du P.C.F., sur sa capacilé à assumer cette voie nouvelle de la démocratie...»

Le burecu politique de la L.C.R. (trotskiste) a confirmé dans une lettre adressée le l' mars au P.C.F., qu'il souhaite

une rencontre entre les deux formations, a pour débatire de leurs programmes respectifs, de l'unité des travailleurs et des

meilleurs moyens pour en finir avec Coustérisé ».

éviterent la ségrégation.

Le philosophe Henri Lefebyre

appelle à voter communiste

francs. P

troisième age de Lyon, qui ont coûté 150 millions d'anciens

conclusion, Mme Avice

« Neus gardons notre sang-froid », dit-on à la C.F.D.T., de-vant les commentaires divers avancès par les milleux politiques à propos du programme écono-mique de la Confédération, sur les nationalisations notamment (le Monde des 7 février et 2 mars). Les cédétistes rappellent 2 mars! Les cenenstes rappenent avec ironie les sarcasme, qui ont accueilli naguère leurs propositions sur l'autogestion, principe aujourd'hui repris par la plupart des partis de gauche. « Nous sommes vaccinés » contre les appréciations politiques, notentils.

d Nous n'avons a auteurs pus élaboré nos suggestions pour ser-vir de compromis aux partis de gauche, nous a déclaré M. Robert Bono, membre de la commission exécutive C.F.D.T. Nous avons voulu qu'elles servent aux débats des travailleurs, qu'elles les mobi-lisent.

Les propos de MM. Mitterrand et Marchais sont jugés positifs puisque, grâce à eux, le « projet » C.F.D.T. vient sur le devant de la scène, alors que, dans le passé, les cédétistes avalent regretté que les partis — ce fut le cas l'été dernier — paraissent trop peu se soucier des aspirations des travailleurs exprimées par les syndicats

a Nous voudrions, poursuit
M. Bono, que l'attention ne s'arrête pas seulement à nos propositions visant les nationalisations.
Nos positions sur le contenu de
celles-ci, sur la planification, sur
les conseils d'ateliers, les comités
locaux de l'emploi, le resserrement de la hiérarchie des salcires, notre plate-forme sociale,
etc., sont actuellement laissées
de côté.» Or, souligne le syndicaliste, le programme C.F.D.T. est
un ensemble logique, cohérent,
dont le but est la rédoction des
inégalités, la réforme des structures en s'appuyant sur les travailleurs, pour sortir de la crise
et conduire un autre type de et conduire un autre type de développement. C'est au moment où elle entrers en négociations avec le gouvernement et le patro-nat que la C.F.D.T. vérifiers le crédit qui lui paraît accordé actuellement.

Il serait négatif, estime M. Bono, que la C.F.D.T. soit

Le P.S. s'en prend au «bluff» de la droite

à l'égard des personnes âgées

M. Georges Sarre, président du suffisante, et finalement moins simples qui relèvent du a gadget »,

La pauvreté des vieux, c'est

également l'inconfort des loge-ments, mai chauffés, souvent dénués de sanitaires et la plup art

du temps sans ascenseur. Ces conditions de vie sout rendues

plus difficiles encore dans la capitale par la spéculation foncière, qui permet rararement de reloger

les personnes agées sur place et

Pour une vieillesse décente

nouvoir n'a su procurer aux vieux que des ressources insuffisantes, a déclaré M. Sarre. L'abaissement

de l'âge de la retraite sans diminution de pension reste à obtenir malgre quelques réformettes ré-centes. La politique de maintien à domicile est pratiquée au

rabais : cina cent mille personnes

agees vivent toufours dans des hospices, des logements-foyers, des maisons de retraite ou des

hopitauz. La droite accrédite une image fousse de l'action du pou-

roit politique par des techniques

L'Humanité du jeudi 2 mars publie un entretien avec M. Henri Lefebvre, dans lequel le philo-cophe marxiste, qui avait été exclu du P.C.F. en juin 1958, à

la suite de ses prises de position sur le rapport Khrouchtchev et

sur les événements de Hongrie,

declare notariment:

c Non seulement je roterat communiste personnellement,
mais de plus, je veuz appeler a

roter cinsi, parce que je ne peux admettre les infonctions de Car-

ter. Même, st mes divergences avec le P.C.F. étaient plus fortes

qu'elles ne le sont aujourd'hui. le ne pourrais admettre cette inge-

rence (...). Mon appel à roter

communiste est un appel à la non-capitulation déologique et théorique dévant la pression emè-

ricaine ou celle plus insidieuse de

vieillesse, soit 910 F par mois. A la social-démocratie. P
Paris, la Ville leur garantit en principe un minimum mensuel de 1340 F. mais les démarches vis de l'idéologie du parti sociacont complexes. l'information in-

a Face à cette situation, le

agées bénéficient de cette alloca-

tion speciale.

# ciation n'est pas encore venu.

Le secrétariat national du parti-socialiste a publié, le mercredi 1º mars, une déclaration qui rappelle e la négociation [au sein de la gauche] aura lieu des que la victoire électorale sera acquise. de la gauche] aura lieu des que la victoire électorale sera acquise. Pour cette négociation, de récentes déclarations de la C.F.D.T contiennent des éléments utiles et intéressants. Le P.S. aote que ce n'est sûrement pas un bon moyen de préparer des conversations que de reprendre une contre-vérité aussi grossière en tépétant, comme l'a fait une fois de plus Georges Marchais mardique le P.S. se servit éloigné du programme commun.

3 Le parti socialiste a toujours considéré que la base même de l'accord de la gauche était le programme commun de gouvernement. Il ne peut accepter que cet attachement soit mis en doute par quiconque, non plus que sa volonié de faire triompher traion de la gauche. Le temps est venu de l'explication ultime aux Français dans le cadre de la campagne officielle. Il n'est plus, ou pas encore, celui de la négoconsideree comme un troiseme parti et qu' « à travers la mousse politique, on évacue l'action syndicule. » Il ajoute : « il n'y aura pas de prénégociation entre la C.F.D.T. et les partis de gauche. Si ceux-ci veulent négocier entre eux en partant de nos positions, l'act l'aux ethers l'aux fart d'aves d'aux l'act l'aux ethers l'aux fart d'aves d'aux en partant de nos positions, l'act l'aux ethers l'aux fart d'aux ethers l'aux et l'aux ethers l'aux et l'aux ethers l'aux c'est leur affaire. Leur faut-û un écran de fumée pour ménager les susceptibilités? Les bases d'un accord existent défà. C'est la volonté politique qui jait déjaut. » Interrogé sur l'appréciation que porte la CFD.T. sur le suffrage du programme socialiste, M. Bono nous a répondu : a Nous n'avons pas estimé devoir commenter ces chifres, pos plus que nous ne l'avions fait pour le programme communiste. Les chifres ne reflètent qu'une partie de la réalité sociale. Les exégèses seulement conioncturelles sont hasardeuses. C'est le coa par exemple.

• Mme Yvette Roudy et M. Pierre Mauroy, membres du secrétariat du P.S., ont exposé le secrétariat du PS., ont exposé le mercredi 1" mars, dans le cadre de la campagne officielle à la radio et à la télévision, les mesures sociales préconisées par leur formation. Ils ont évoqué les mesures prêvues en faveur des jeunes, des « smicards », de l'emploi (création de 390 000 emplois en 1978, 500 000 en 1979). des femmes qui « représentent 54 % des chômeurs ». M. Claude Germon, membre du comité directeur du P.S., mais également membre des instances dirigeantes de la C.G.T. a expliqué que la gauche victorieuse mettra en place une échelle mobile des salaires « bassée sur un indice honnéte des prix ». La C.G.T. a maintient entièrement à sa critique du programme chiffré du parti socialiste. Répondant à une lettre de M. Pierre Bérégovoy, secrétaire national du P.S., le bureau de la C.G.T. réaffirme notamment per critiques sur les meures sur les meures ses critiques sur les mesures concernant la Sécurité sociale et la « subvention aberrante » que constituerait le versement mensuel de 200 francs par salarié à toutes les entreprises.

Des militanis F.O. qui, dans un tract, avsient appelé les adhé-rents de cette centrale à voter en faveur du P.S. — MM. Daniel Mekboub (S.N.C.F.). Jean-Pierre Peyrat (P.T.T.) et Bernard Vas-quez (impôts) — viennent de publier un communiqué affirment propos de la nationalisation de l'enseignement privé recevant des fonds publics: « Nous n'entendons pas appliquer ce principe de façon brutale et inconsidérée. A terme, les établissements privés percevant des fonds publics seront en règle générale intégrés, mais cette intégration sera négociée hors de délais impératifs et menée conjointement à la transformation du service public d'éducation, qui, lui-même, deviendra pluraliste. » regrat (F.1.1.) et Bernard vasquez (impóts) — viennent de
publier un communique affirmant
que leurs motivations, leurs propos et leur représentativité « ont
été déformés par la Confédération». Ils précisent que, selon eux,
« l'objectif provisoire est de battre la droite, et donc d'appeler
les syndiqués et les salariés à un
vote de classe (...) pour arriver
à l'émancipation intégrale des
salariés; ce qui implique un choix
de société, » De leur côté, à l'instar du bureau confédéral les
fédérations F.O. des cheminots, de
l'E.G.P., des P.T.T., des transports
réaffirment qu'elles n'ont donné,
et ne donneront, aucune consigne
de vote.

### CORRESPONDANCE MARCEL DEAT ET LA S.F.I.O.

Un de nos lecteurs, M. Roger Hagnauer, nous écrit à propos d'une information sur Marcel Déat publiée dans le Monde du 23 férrier (page 9):
Marcel Déat fut, en effet, élu député socialiste en 1932 dans le XX arrondissement. Malgré sa culture et sa valeur intellectuelle ceux qui le désirent; minimum vieillesse à 1300 F par mois dès avril, somme majorée tous les semestres pour atteindre 30 % du SMIC; retraite à 75 % du salaire culture et sa valeur intenschene indéniable, « il ne fut jamais un diriseant de la SFI.O. ». Il s'op-posait même à la majorité Léon Blum-Paul Paure qui dominait le parti à cette époque, entre la auche, animée par Zyromsky et Marceau Pivert, et la droite, dont

Déat était l'un des leaders.

♠ Le groupe socialiste français de Dakar nou- écrit ; « Le texte naru dans le Monde du 22 février sous la forme d'un communiqué publicitaire signé d'un « comité » des Français de Dakar pour le soutien au programme commun de la gauche pour de nouvelles relations avec le tiers-monde » appelle, de notre part, les observations suivantes : e comité en question n'étant constitué que sur la base d'adhésions purement individue!!es ne saurait être représentatif des partis et organisations de la gauche française. En conséquence, le texte ne peut être considéré comme reflétant les positions du parti soclaliste en ce qui concerne ses rapports avec le tiers-monde, positions qui sont contenues dans les propositions socialistes pour l'actualisation du programme commun de gouver-nement de la gauche ».

● PRECISION. — La situa-tion économique et les choix électoraux : dans l'article de Jean-Dominique Lafay publié dans le Monde du 2 mars, il fallait lire : « Que peut-on mainte-nant conclure pour le premier trimestre 1978? » (et non 1977).

LE MONDE met chaque jour à la disposition de ses lecteurs des rubriques d'Annonces immobilières Vous y trouverez peut-être L'APPARTEMENT

que vous recherchez.

# Les déclarations

(Suite de la première page.)

novembre, il est exact que le parti socialiste a accepte une rencontre avec le parti communiste. Charles Fiterman y a représenté notre parti. Nous n'avons donc pas, comme l'a dit François Mitterrand, « refusé la reprise immédiate et sans condition de la négociation ». Mais cette réunion n'a rien donné, parce que le représentant du parti socialiste y est venu pour déciar « Nous n'avons aucune nouvelle proposition à vous faire... nous ne bougeous pas ». Et cela alors que nous, communistes, avions fait des concessions importantes avant que le parti socialiste ne quitte la table des négociations le 23 septembre. La pratique des communistes n'est donc pas et n'a jamais été, « la bourse ou la vie».

» Deuxièmement, toujours dans son interview à votre journal. » Premièrement : au mois de

Deuxièmement, toujours dans son interview à votre journal, François Mitterrand a déciaré que « ce reius (de négocier) a été réitéré par notre conférence nationale du 7 janvier». Permettez-moi de citer ce que j'ai dit dans le rapport que j'ai présenté à cette conférence : « La » conclusion d'un accord avant » les élections constituerait naturgrillement la meilleure solution. n les elections constituer at nature n rellement la meilleure solution. Noux restons disponibles à tout nument pour reprendre une discussion sérieuse qui per-mette d'y aboutir.»

mette ay ubutur.

— En cas de victotre de la gauche et dans le cadre des négociations qui devront alors s'engager avec vos partenaires, est-ce que les dernières propositions de la CFD.T., nolamment en matière de nationalienties, pour poupoir offrir lisations, vont pouvoir offitr une base de compromis?

— Je vous rappelle que, pour nous, il ne s'agit pas d'attendre le 19 mars pour actualiser le programme commun. C'est tout de suite qu'il faut reprendre la discussion interrompue le 23 septembre, afin d'aboutir à un a coord temple, aim d'atout à un action politique sur le programme, le gouvernement qui le mettre en œuvre, les désistements pour le second tour.

3 Cela dit, vous me demandez-

ce que je pense des dernières pro-positions de la C.F.D.T. Javais déjà déclaré à Bordeaux, le 18 fédéjà déclare à Bordeaux, le 18 février, que « le document publié par la C.F.D.T. était extrême- ment important » et que « le » nombre de nationalisations de » filiales proposé par elle était » très proche du nôtre et extrêmenent loin de celui du parti » socialiste ».

» Tenant compte que Michel » Tenant compte que Michel Rolant, secrétaire national de la C.F.D.T., a été amené à déclarer à un quotidien du matin en date du 25 février qu' « il ne lui sem- » blait pas que les propositions » faites pur la C.F.D.T. aient été » prises au sérieux », je suis revenu sur cette question lundi dernier, lors d'un meeting à Saint-Maur, et là, très officiellement, au nom du parti communiste français, j'ai déclaré que « les propositions de la C.F.D.T. » constituaient une contribution » positive à la recherche d'un positive à la recherche d'un » accord aussi blen en matière » de planification démocratique, » de nationalisations que de » de nationalisations, que de » formes fiscales concernant les » impôts sur le revenu, sur la forimposs sur le revenit, sur la lortune et sur le capital — même
s'il est vrai que nous relevons
dans les positions de la C.F.D.T.
des différences de point de vue
qui méritent discussion ».

» Nous considérons donc avec beaucoup d'intérêt et de sérieur les propositions de la C.F.D.T. comme nous l'avons fait pour celles de la C.G.T. — et cela dans un but très simple : répondre à l'immense espoir de changement

des travalleurs.

5. C'est justement pour cele,
pour nous mettre d'accord sur un
programme de gouvernement pour les travailleurs, que nous voulons discuter avec le parti socialiste, et discuter pour aboutir. Nous y sommes prêts, je le répète, immé-

sommes prets, je le repete, immadiatement.

Nous ne voulons pas faire
jouer aux centrales syndicates, i
la C.G.T. comme à la C.F.D.T.

m rôle du elles ne sonhaitent pas
tenir. Leurs prises de positions
sont importantes, mais nous ne
voulons pas mettre en cause leur
indépendance à l'égard des partis
comme du gouvernement. — Au cas où la gauche arri-

verait au pouvoir, quelle est la principale des difficultés à laquelle vous vous attendes? - Demain comme autourd'him.

Demain comme aujourd'hit, la difficulté à laquelle nous nous heurterons à tous les moments de notre action. c'est "existence et la lutte acharnée de notre adversaire : le grand capital.

» Il fandra indiscutablement faire preuve demain d'une grande résolution dans la mise en œuvre des réformes démocratiques donfinotre pays a besoin.

» Les travailleurs savent que cette résolution ne nous fera pas défaut, à nous communistes. Elle ne nous fera pas plus défaut demain pour appliquer le programme commun qu'elle ne nous fait défaut aujourd'hui pour tiemander son respect et son actuamander son respect et son actua-lisation.

— Et si l'opposition recourt à des moyens illégaux? è des moyens illégaux?

— Evidemment, dans le cas où l'opposition, pour empêcher la mise en œuvre de la politique pour laquelle s'est prononcée la majorité du peuple, aurait recours à des moyens illégaux, nous appliquerions la loi.

» Il faudra, en toute hypothèse, que tous ceux qui appuient la gauche lui accordent un soutien sans cesse plus actif. Nous ne voulons recourir ni aux méthodes coercitives ni aux restrictions des

coercitives ni aux restrictions des libertés. Nous voulons gagner la confiance des Prançais en nous engageant clairement devant eux et en respectant scrumleusement

et en respectant scrumuleusement nos engagements:

» Cela dit, si la gauche était démocratiquement mise en échec, nous reprendrions notre place dans l'opposition. Mais j'ai confiance. Je le répète : si le gouvernement de la gauche unie applique résolument un programme commun bien actualisé. gramme commun blen actualise, nous ne perdrons pas la confiance de la majorité, mais, au contraire, cette confiance ira en s'étargissant. Je ne crois pas aux gouvernements qui s'usent simplement parce qu'ils gouvernent. Un gouvernement s'use à partir du moment où il ne pratique plus rue politique correspondant aux aspirations des travailleurs — manuels et intellectuels — qui constituent. et intellectuels — qui constituent l'écrasante majorité de la populaet intellectuels tion. Notre parti fait et fera tout pour éviter aux Français, comme à la gauche elle-même, de sem-blahies désillusions. C'est bien la raison pour laquelle nous insis-tons tant sur l'impérieuse néces-sité de conclure des à présent un programme commun de gouvernement bien actualisé

### «Le XXIII congrès procèdera à une modification des statuts »

— La pratique du centralisme démocratique au sein du parti communiste français peut-eile être révisée lors du prochain congrès?

- Le vingt - troisième congrès

procedera à une modification des statuts. La décision a été prise lors du vingt-deuxième congrès, à l'occasion de l'abandon de la dictature du prolétariat. » Pour ce qui est du centralisme démocratique reconnaissez avec moi que, dans la période difficile que nous connaissons, il démontre sa haute supériorité

par rapport aux modes de fonc-tionnement des autres partis politiques. "Ainsi, depuis de nombreuses annees, nous n'avons pas — pour ce qui nous concerne — exclu un seul de nos adhérents. De même, nous n'avons procédé — quant à nous — à aucune disso-lution de fédération ou de

section s Enfin. nous n'avons — pour notre part — évincé aucun res-ponsable local pour le remplacer par un autre, imposé d'en hant. z Au contraire, le centralisme a Au contraire, se centrausme démocratique nous permet d'avoir chez nous la libre discussion de tous les problèmes pour trouver ensemble la mellieure solution. Tout autre comportement conduit à la scierose. C'est notre

 Cela dit, nous reconnaissons
 chaque parti le droit de sorganiser comme il l'entend. J'ajoute qu'à l'inverse de certains autres partis nous n'envisageons pas de faire du fonctionnement interne de notre parti un modèle pour l'organisation de la société.

avis.

- Compte tenu de la divi-sion qui affecte la gauche, nombreuz sont les citoyens - même parmi ceuz qui sont disposés à voter pour l'opposi-tion - qui se demandent

comment socialistes at communistes pourront éventuelle-ment, demain, gouverner eu-semble...

— Le parti communiste est different du parti socialiste : c'est vrai. et nous n'avons jamais cherché à le cacher. Il y a entre nos partis des divergences sé-rieuses: c'est vrai, et il serait vain de les nier ou de les mini-

o Cela dit. cette double réalité b Cela dit, cette double réalité doit-elle nous ampêcher de gouverner ensemble? Absolument pas. Il faut se rappeler que, en 1972, quelles qu'alent été nos différences et nos divergences — et elles étalent grandes. — nous avous finalement réussi à adopter le programme commun de gouvernement. gouvernement.

» Aujourd'hul, il doit en ailer de même. La gauche peut gouverner, à condition de se mettre bien d'accord sur un programme qui constitue un engagement clair devant le peuple.

» Pour parvenir à un tel pro-gramme, il faut avant tout disgramme, il iaut avant tout dis-cuter. Il faut avoir la volonté politique de rechercher un com-promis valable et acceptable. Va-lable — c'est-à-dire qui corres-ponde à l'attente des travailleurs et à l'intérêt national; accepta-ble — c'est-à-dire qui exclut toute velleité dominatrice de l'un. des nartenaires sur l'autre des partenaires sur l'autre.

s Jajoute que, à nos yeux, ces discussions ne sont pas conceva-bles en vase clos, d'état-major à état-major. Au contraire, la population, les travailleurs - les premiers concernés — doivent pouvoir participer à ce grand débat national.

» L'expérience prouve d'ailleurs que leur intervention constitue, la plupart du temps, un facteur décisif pour surmonter les divergences. Prenez la question SMIC.

### a Notifier à nos partenaires les décisions prises en matière de prix agricoles :

At details

E TRILLE OF THE STATE OF THE ST

III.

a Carer 

ie P3 2===:

Presentation

The same

The en The Control of the Control of

que le amoras stantis sertire

en la hau

€. <sub>10</sub>

Tones

or to the dec

170 15

.....

· A eg

2.13

74 94. the ...

17201.076

37.00

 $\omega = (d \times d)$ 

Per en et.;

Parks en Tu

ಮಾರ್ಚ್ಯ

**25%** 7.... e prince

confirmation and density for the confirmation of the confirmation The second secon Control of the Contro The series of th

The second secon

The state of the s The second second

The second secon

The second secon

The second of th

The second secon

THE AND THE PROPERTY OF THE PR

Andrew Control of the Control of the

The second secon

A CONTROL OF THE STATE OF THE S

a plan farmerican the water

्यत्र क्रिक्टिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट सम्बद्धिक देखार स्टब्स्ट्रिक्ट सम्बद्धिक 人名英国格特斯特特的 CAMPA A MARKET A ANDA THE SHOT OF THE STREET species the gas were so that there are being a second : :::::

TATE OF STREET BASE BASE OF STREET properties of the second of inger, or highway water. one to me de series contribet it tecebre rejumes enemen de ensebrieben Je Callenda Co. estade de a da profit de fois plas de de -- IN STREET WITTEN SHOP

Profession and Commence milite uttert et ager. The the processor from which was to seein a production tarne de religios - Laffateinment in nières unarres la servici CAUCATT BATTACASTAL AND College Coursely says in the

pement & foldsper and g DATE OF STREET STREET, STREET 111111 Re précent Official is a section of the control the property of the party dunies, in grafficación de importations de la defenda

in tien de of the one has speed the 리 9ac. 'h'는 '유럽, 등을 만든 모양. actors of the state of the stat the is firstern and a minimum per the debate bette design. COR COR PORT Picta dat, in time de sa the state of the s or car still course 

Carlos Increas Inches and August Inches Inch then, both the sea of the THE PERSON OF THE PARTY AND PARTY add Charter A Design to produce THE PARTY OF THE P

Contract of Engineer of there we desire to the same THE PART TOP TOP AND in vidates et a mare appointment of Control of THE PERSON OF TH The state of the s " Pationality 45 Transport

هڪذائمن رلاِمِل.

ens areb et de seneu ia C.F.D.T

ns fait por et cela can

: répondre q

: changemen

t pour cala second sur un

nous vouich

ti socializio utir. Noti pete. Inne.

2 CFDT

haiten na position s nous in cause ing des parte

uche con que le con ficulto

attender?

Journal of the state of the sta

JV\$025

## du secrétaire général du parti communiste français

» Finalement, pour les spé-culateurs, à l'espoir d'un gain financier se substituera la cer-

titude d'une perte et d'une eanc-

les décourager.

tion rigoureuse. Il y a de quoi

» En definitive, le mur de

'argent ne tente ce genre de l'argent ne tente ce genre de manœuvre, la spéculation, que parce qu'il espère par là laire peur et faire reculer ceux qui sont

sensibles aux pressions du capital (c'est-à-dire, bien sur, pas le PC.F.). Finalement, le meilleur

coup d'arrêt contre ce genre de manœuvre, ce serait, là encore,

que les partis de gauche signent immédiatement un bon accord

politique contre le mur de l'argent.

Dès que les syndicats ont formule leur revendication de porter le SMIC à 2 200 francs en pouvoir d'achat d'avril 1977, nous avons défendu cette proposition fout au long des négociations sur l'actualisation du program me commun. Cela voulait dire le SMIC à 2400 francs en avril SMIC à 3400 francs en avril 1978, compte tenu de la hausse des prix. Le parti socialiste nous a opposé un refus constant. Il a refusé en mai en juillet et en septembre derniers. A chaque fois, c'était la même argumenta-tion: la proposition communiste est « démagogique ». En novem-bre dernier, il publie un argu-mentaire sur les questions écomentaire sur les questions éco-nomiques et sociales dans lequel il parle de « surenchère » à pro-pos du SMIC à 2400 francs, sur-

la reussite des containes de par le programme commun.

» Combien de fois M. Rocard
a-l-ll évoqué les centaines de milliers d'entreprises qui disparatilitatent avec le SMIC à 2400

\*\*rance ?\*

par le programme commun.

» Pour l'ensemble des salariés, dès avril, un gouvernement de gauche comprenant des ministres communistes organisera une néeoclation ayant le même objectification.

Francs ?

» En un mot, la question du SMIC à 2400 francs était jusqu'à hier une divergence majeure entre les communistes — favorables à cette revendication — et les socialistes, qui lui étaient défavorables

— Toutes les organisations professionnelles s'attendent à un dialogue avec le nouveau gouvernement aussiiôt après les élections. Comment le

— Vous parlez là des me-sures sociales. Quelles autres dispositions seront mises en vigueur des la première ses-

sion parlementaire de la nou-

Au début de la première

session parlementaire, un pro-gramme d'action de douze mois devra être voté qui contiendra les premières grandes orientations et les principaux objectifs de la

nouvelle politique : relance de la consommation et redressement de la production, création des cinq

nalisations et à la gestion des

entreprises nationales, à l'exten-sion des droits et libertés des travailleurs dans les entreprises.

à la décentralisation de l'Etat. à

la création des moyens économiques indispensables, tels que

l'impôt sur la fortune et l'impôt sur le capital. » Le Parlement devra aussi se

prononcer sur des initiatives im-portantes en matière de politique

portantes en maiere de politique extérieure, par exemple sur l'ad-hésion aux traités en vigueur sur la limitation de la course aux armements. la désignation des representations de la France aux

Dans le « contre-budget » qu'a présenté, en octobre, le parti communiste, on indique

multiplier par 2,5 la crois-sance), tout en réduisant d'un tiers la hausse des prix?

— Oui, car nous prévoyons à cet effet toute une série de mesures destinées, selon nous, à empêcher l'inflation. Je cite les mesures essentielles : blocage provisoire des prix à la production des grandes industries; blocage des prix des produits de première nécessité, des tarfis et des services, à titre provisoire, en utilisant ce temps pour maîtriser et contrôler; suppression de la T.V.A. sur les produits de grande consomma-

les produits de grande consomma-

les produits de grande consomma-tion: réduction des avantages fiscaux des monopoles, qui favo-risent les gaspillages, la spécula-tion: prélèvement conjoncturel sur les super-profits tirés de la spéculation et de l'inflation; contrôle parlementaire sur l'utili-

sation des fonds publics et sur les marchés publics : contrôle sur

velle majorité?

avec les syndicats et le patro-nat ou bien préjérez-vous une méthode qui distinguerait mieux les genres : le gouver-nement faisant une déclaration cadre d'orientation et laissant ensuite les partenaires sociaux discuter des consé-quences pratiques à en tirer dans le cadre des conventions

— Il faut distinguer le cas des salariés du secteur public de celui des autres salariés. » Pour ce qui est secteur public, des avril, un gonvernement de gauche comprenant des ministres communistes angagers une nego-

communistes engagera une nego-ciation directe avec les organi-sations syndicales pour satisfaire les revendications des travailleurs concernés sur la base des posi-tions syndicales et des mesures sociales et democratiques prévues par le unorgament communications.

gauche comprenant des ministres communistes organisera une négociation ayant le même objecregociation ayant le meme objectif entre le gouvernement, le Conseil national du patronat français et les organisations syndicales représentatives. Et dans cette négociation, à la différence d'aujourd'hui, le gouvernement ne sera plus du côté des patrons, il sera du côté des patrons, il sera du côté des patrons, il sera du côté des patrons. il sera du côté des travailleur du côté des syndicats. Enfin, il favorisera, dans le même esprit, les négociations nécessaires entre patronat et syndicats.

» Toutes ces négociations por-teront sur les salaires, l'emploi, l'échelle mobile, la durée et les conditions de travail, la grille unique, la retraite et, dans la fonction publique, les traitements, la grille indiciaire et les titulari-sations.

sations.

Dans le même temps, le gouvernement prendra lui-même une série de décisions qui sont de son ressort. Par exemple, celle de porter immédiatement le SMIC à 2400 F.

### « Le P.S. n'a pas renoncé à l'idée d'une communauté européenne de défense »

— Qu'est-ce qui vous conduit à mettre en cause les intentions de vos partenaires en matière de défense natio-

nale?

— Sur la défense, nous étions parvenus, lors des négociations en vue de l'actualisation du programme commun, à une base d'accord. Cette base d'accord avait même été définitivement mise au point et rédigée. C'est alors qu'elle fut remise en cause par nos partenaires, puisqu'en reprenant au deruier moment leur proposition d'un référendum sur cette question, its laissalent planer un énorme point d'interrogation sur cette base d'accord. J'ajoute que ce n'est sans doute pas par hasard. Cette lide de référendum s'accompagne, en effet, d'une prise de position de François Mitterrand selon laquelle il ne croit pas à l'existence d'une défense autonome. Ce n'est sans doute pas un hasard non la course de la contra del contra de la contra de sans doute pas un hasard non plus si dans le texte du programme socialiste, récemment édité, il manque un membre de phrase par rapport au texte sur lequel nous nous étions mis d'ac-cord. Dans son texte, le parti socialiste a purement et simple-ment supprimé la mention : « refus de s'associer à la consti-tition de toute nouvelle crani-

– M. Jean Kanapa a laissé entendre à la télévision qu'il pourrait revendiguer le porte-jeuille des affaires étrangères dans un gouvernement de l'union de la gauche. Comment

tution de toute nouvelle organi-sation militaire intégrée ». Autre-

mination. Car rien ne justifierait une telle discrimination.

ouestion pour nous de mettre en cause la liberté de vote de cette catégorie de Français. Ce que nous condamnons avec vigueur, c'est l'utilisation par le pouvoir de l'appareil d'Etat dans le but d'orienter des votes traditionnellement favorables à la majorité vers des circonscriptions où vera des circonscriptions celle-ci est en difficulté.

o C'est une tout autre concep-tion des relations internationales et de la coopération qu'ont les communistes. Pour eux, les déci-sions qui concernent la France ne dolvent être prises ni à Bonn, mi à Washington, ni à Moscou, mais dans notre pays. C'est donc ici que doivent être prises les mesures contre le mégulation. — Dans son interview au « Monde », François Mitterrand a déclaré que le climat des conversations avec M. Brandt lui donnait le sentiment que la France ne serait pas isolée face aux spéculateurs. Pensezmesures contre la spéculation.

» Sur cette base, nous proposerons à tous les pays, et pas
seulement à la R.F.A. de coordonner des mesures efficaces de
stabilisation monétaire, de lutte
contre la spéculation. De façon vous qu'une déclaration

» C'est là une négation grossière des règles les plus élémentaires de la démocratie.
 » Notre nureau politique s'est

solennellement élevé contre ces manœuvres. Robert Ballanger, au

— Quelle position adopterait un gouvernement de gauche en ce qui concerne le Sahara occidental?

République algérienne.

> Un gouvernement de gauche avec des ministres communistes supprimerait ce dispositif mili-

au Maroc et a la Maurtanie, œuvrerait activement à l'appli-cation des résolutions de l'ONU, qui a reconnu le droit à l'autodétermination du peuple

Le parti communiste français prévoit que la politique de vente d'armes serait

révisée. Est-ce que cela s'ap-pliquerait à la corne de l'Afrique?

nunistes, pour une stricte règle-mentation des ventes d'armes à l'étranger, contre toutes ventes d'armes et matériels de guerre aux gouvernements colonialistes.

racistes ou fascistes. Un gouver-nement de gauche devrait appli-

» Nous sommes convaincus

nous sommes convancus
qu'en prenant en compris les intérêts blen compris des Etats
concernés, ainsi que les aspects
particuliers des questions nationales dans cette région, un terme

Comme nous l'indiquons dans le programme commun actualisé que nous venons de

Je veux tout d'abord dénon-

du grand capital et des spécu-lateurs. Voilà ce qui ôte beaucoup

de crédibilité aux propos du pre-mier secrétaire du parti socia-

a C'est une tout autre concep-

commune franco - allemande serait bienvenue à cet égard au lendemain du 19 mars? — Trois jours après la rencontre que vous évoquez. M. Schmidt a rencontré M. Giscard d'Estaing. Personne n'y a constaté ni de la générale, nous souhaitons la coo-pération la plus large dans tous les domaines avec tous les pays.

part de M. Giscard ni de la part de M. Schmidt la volonte de coopérer contre les spéculateurs.

3 Par contre, ce que chacun a pu constater dans un passé récent, ce sont des pressions exercées par M. Schmidt sur la politique intérieure de plusieurs pays déclarations indiquant très claitique intérieure de plusieurs pays devir rompre radicalement avec de telles pratiques et avoir avec de coopération : ce sera d'autant plus facile que le président Boumediène lui-même a fait des déclarations indiquant très clai-rement que l'Algérie était dispo-sée à entretenir avec notre pays (notamment le Portugal et l'Italie), sous couvert de coopération des relations privilègièes. financière. Des pressions qui allaient dans le sens des intérets

» La politique de coopération que la France établira demain avec l'Algerie proscrira toutes pratiques colonialistes ou néo-colonialistes. Nous nous emploierons à conclure un accord global intégrant tous les domaines d'intérêt commun. Du coup pour-ront s'établir des relations dura-bles, permettant de développer largement les échanges de toute nature sur la base de l'intérêt mutuel de nos deux pays.

» Pour ce qui est des échanges commerciaux, ce développement implique un net accroissement des achais de la France et la volonté de parvenir à un rééqui-librage vers le haut de nos rela-tions commerciales. La régularité d'un tel développement sera assurée par des accords réciproques de livraisons à long terme. pues de invraisons a long terme.

3 En matière de coopération industrielle, nous voulons nous appuyer sur les besoins respectifs de nos deux pays. C'est donc une coopération très large, très diversifiée, concernant tous les secteurs, et notamment les industries de pointe, que nous souhaitons promouvoir.

3 De même la coopération

tons promouvoir.

» De mème, la coopération scientifique et technique sera totalement rénovée et enrichie. Elle constituera un élément-clé des relations industrielles, mais intégrera évidemment les préoccupations propres au développement agricole et rural.

» La coopération financière 5 La coopération financière

nom de notre groupe à l'Assem-blée nationale, s'est de son côté adressé au premier ministre à ce sujet; la justice a également été saisle.

D La coopération financière sera en rapport avec l'importance de ces nouvelles relations et s'effectuera sur une base qui mettra fin aux pratiques discriminatoires.

Denfin, il va de sol qu'un gouvernement démocratique, fidèle au programme commun, reconnaitra l'égalité des droits économiques, sociaux et culturels entre les travailleurs français et les travailleurs algériens, comme tous les travailleurs émigrès en France.

— Qui représenterait la France : le président de la République ou le premier ministre — lors des négociations internationales, et, par exemple, à l'occasion des « sommets » européens ?

— Je veux tout d'abord dénon-cer l'hypocrisie du pouvoir gis-cardien, qui déclare officiellement, être neutre dans le grave conflit qui affecte cette région du monde, et qui dans la pratique, soutient le dépeçage et l'occupation du Sahara occidental par le Maroc et la Mauritanie, livre du maté-riel militaire à ces deux pays et a mis en place un dispositif militaire dans la région dirigé contre le peuple sahraoui et la République algérienne. - Nous l'avons dit : le gouvernement a pour responsabilité de déterminer et de conduire la politique de la nation dans tous les domaines. C'est donc lui qui désignera les représentants de la taire dans la région, cesserait la livraison de materiel de guerre au Maroc et à la Mauritanie. France aux négociations inter-

Et qui, dans l'hypothèse de l'accession de la gauche au pouroir, déciderait de recourir à la mise en œuvre de la force de dissuasion?

— Nous avons déjà dit : la décision politique est trop grave en l'occurrence pour être laissée au jugement d'un seul homme.

» La période de crise qui marquerait immanquablement une telle situation rendrait parfaitement possible une consultation présiable. prealable.

sons que toute décision de ma-nœuvre ou de mise en action des forces nucléaires relève d'un haut comité de défense nucléaire na-

» La composition de ce haut

» La composition de ce haut comité devrait être arrêtée en même temps que celle du gouvernement. A nos yeux, le président de la République, qui le préside. le premier ministre et le chef de l'état-major général en font partie de droit.

» La composition totale du haut comité devra, pensons-nous, être soumise à l'approbation du Parlement dès la présentation du gouvernement.

gouvernement.

» Cela dit, si ce haut comité est responsable de la décision en la matière, son président, le président de la République, est responsable de l'exécution de la décision.

— Quelle serait la politique européenne d'un gouvernement de gauche ?

- Dans le domaine de la poli-tique extérieure, nous souhai-tons que la France fasse entendre sa propre voix en faveur de la coopération et du désarmement. Cela est tout particulière-ment vrai en ce qui concerne la politique européenne d'un gou-vernement de gauche. » Au plan du Marché commun.

nous nous en tenons fermement au double principe défini dès 1972 dans le programme commun : participation de la France à la C.E.E., avec le souci d'orienter ses politiques dans l'intérêt des travailleurs et respect scrupuleux dans ce cadre de la liberté d'ac-tion de la France. 5 Un gouvernement de gauche

se ferait donc — au sein de la CEE — l'avocat d'une politique de progrès social (harmonisation des législations sociales au niveau le plus éleve, garantie du revenu des agriculteurs, protection des travailleurs migrants...). Il sou-mettrait également à ses partenaires des propositions en vue d'un contrôle réel des agissements des multinationales.

armes au Maroc et à la Mauri-anie. » Nous nous prononçons éga-lement pour une participation » Un gouvernement de gauche des travailleurs, des paysans et

de leurs organisations syndicales dans les organismes du Marché commun avec des droits réels. » Mais l'Europe, ce n'est pas seulement la C.E.E., A l'échelle du continent européen, nous esti-mons que la France peut apporter une contribution irremplaçable à la politique de détente et à l'établissement d'une ample coo-

peration sans discrimination. » Un gouvernement de gauche militera donc en faveur du dé-sarmement de la dissolution des blocs antagonistes qui divisent

l'Europe.

s Il se prononcera clairement
pour l'application des accords
d'Helsinki dans leur intégralité,
qu'il s'agisse des questions de sécurité, de coopération ou des droits de l'homme.

o Il déléguera sans attendre son representant à la conférence de Vienne sur la réduction des ar-mements dans le centre de l'Eu-

» Soucieux d'assainir le climat soucieux d'assaurir le climat européen, il se proposera de conclure avec tous les pays qui le souhaiteraient — entre autres avec l'U.R.S.S. — des traités de non-agression, de non-recours à

non-agression, de non-recours à la force.

a Il y a pour la France une grande politique européenne à mener. Mais il y a pour cela une condition : il faut que la France ait les mains libres, il faut qu'elle refuse tout alignement quel qu'il soit. C'est le maître-mot de notre politique extérieure.

 Dans votre dernier livre, Parlons franchement, vous ne cachez pas que le parti communiste français a u une sérieuse divergence avec le parti communiste de l'Union soviétique sur la question de la démocratie ».

a democratie ».

» Plus généralement, vous affirmez avec netteté votre refus de défendre inconditionnellement l'Union soviétique aujourd'hui. Pouvez-vous préciser votre position sur cette question?

– Jai effectivement abordé dans mon livre la question des divergences entre notre parti et d'autres partis communistes d'Union soviétique ou de Tchécod'Union soviètique ou de Tchéco-slovaquie, par exemple, — notam-ment en ce qui concerne la démo-cratie. Ainsi, nous condamnons absolument la tendance, qui se manifeste trop souvent dans tel ou tel pays socialiste, à substituer à la bataille d'idées les mesures administratives autrement dit à administratives, autrement dit à remplacer la lutte politique par la répression. De façon plus générale, nous affirmons publiquement nos désaccords chaque fois que cela s'avère nécessaire.

a Je pourrais m'étendre sur ce point et vous pourriez penser que cela m'arrangerait, en somme. pour des raisons de caractère électoraliste. Mais, précisément, il ne faut pas voir les choses par le petit bout de la lorgnette. La vérité — et je pense sincérement que les commentateurs ne l'ont pas encore bien vu, bien compris, — la vérité, c'est que notre vingt-deuxième congrès a lancé une grande idée nouvelle : l'idée que grante luce houvele : luce que notre pars (je ne parle pas seu-lement de n. re parti, je parle de la France) doit, à notre époque, pratiquer une politique fondée sur le refus de l'alignement. De — l'idée selon laquelle il appar-tiendrait aux deux Super-Grands de régler les affaires du monde. Nous voulons en finir avec la politique des blocs. Nous voulons en finir, je le répète avec tout alignement. Il y a là, pour la France, qui retrouverait du coup sa pleine capacité d'initiative et d'action, une très grande politique à faire. Oui, on n'a pas suffisam-ment remarqué que cela aussi fait partie intégrante de notre vingt-deuxième congrès. Je suis heu-reux que votre question me permette de confirmer ainsi l'apport extrémement novateur de ce congrès dans tous les domaines.





enchère qui « pourrait bien être la marque qui sépare les bases de la réussite des conditions de

défavorables.

» Or, qu'entend-on aujourd'hui?
La semaine dernière, François
Mitterrand a affirmé à FranceInter que les communistes se
sont., raillés à la proposition du
parti socialiste de porter le SMIC
à 2400 francs. Décidément, vous
voyez que le mouvement des masses est décisif.

concept-tons: comment te concept-tons: sous la forme des rencontres de Matignon en 1936 et de Grenelle en 1968, ceci à trois ; le gouver-nement dirigeant les débats

« Notifier à nos partenaires les décisions prises en matière de prix agricoles»

rent mille emplois, retour aux quarante heures, lutte immédiate contre l'inflation, la spéculation, le déficit extérieur, etc. Un collectif budgétaire traduira ces décisions pour 1978.

Mais il conviendra également de mettre en chentier des ré-- Il y aura effectivement des de mettre en chantier des ré-formes de structures dès la pre-mière session parlementaire, qu'une session extraordinaire devra d'ailleurs nécessairement prolonger étant donnée l'ampleur des tâches à remplir. L'Assemblée nationale sera donc saisie des projets de lois relatifs aux natio-

> L'affaiblissement de notre de la France, qui a été multiplié par 2,35 depuis cette même année 1975.

n Cela dit, le type de spéculation que vous évoquez est essen-tiellement un problème politique. tiellement un problème politique. Il s'agit de savoir si on a la volonté politique de s'y opposer. Car les moyens techniques existent. Aujourd'hui, les spéculateurs peuvent compter sur le gouvernement pour laisser libre cours à la spéculation et pour en garantir le gain financier.

Demain, la présence de ministres communistes sera au

l'exportation des fonds privés et rapatriement des capitaux acquis par le commerce international; intervention des travailleurs dans les entreprises pour freiner l'inflation.

- Pensez-vous vraiment que cela suffise à réduire la hausse des prix autant que vous le dites, sans que soient prises simulianement des mesures de renforcement du contrôle, afin d'éviter que les commerçants ne profitent — comme souvent — de la relance de la consommation pour arrondir leurs marges?

mesures à prendre là aussi, sans sombrer dans la bureaucratie. Il faut bien voir qu'au petit commerce et à l'artisanat nous apportons plus que nous ne prenons. Pourquoi les petits commerçants, qui comaissent aujourd'hui beaucoup de difficultés an raicon description. beaucoup de difficultés en raison des bas salaires et du chômage, procéderaient - ils automatique-ment à des hausses? De toute façon, les travailleurs auront leur mot à dire sur l'évolution des prix. En plus de renforcer les contrôles, il faudra réformer les circuits de distribution. Je pense d'ailleurs que, lorsque la morale du profit ne fera plus la loi, bien des comportements s'inverseront.

- La spéculation contre le franc a déjà commencé. Ne craignez-vous pas qu'elle s'amplifie avant et après l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement de gauche et qu'elle rende singulièrement plus difficile la tâche de celui-ci?

monnaie ne date pas des der-nières semaines. La politique de Giscard-Barre-Ceyrac est tout entière tournée vers le dévelop-pement à l'étranger des princiconférences de Genève et de Vienne, la notification à nos par-tenaires du Marché commun des décisions qui seront prises par la France en matière de prix agripement à l'etranger des princi-paux groupes financiers et indus-triels privés. C'est ce qu'ils appellent le « redéplolement ». Cela a pour contenu la fuite permanente des capitany à l'étranque le programme commun actualisé par le P.C.F. per-mettra une croissance de 6.3 % ger. Et cela a pour conséquence les licenciements et les fermetures d'usines, le gonflement de nos importations et le déficit de nos échanges. La chute du franc, qui mettra une crossance de 0.0 % par an dés la première année (au lieu de 2.7 % environ en 1977), mais que le hausse des prix sera limitée à 6 % (au lieu de 9 % l'an dernier). Pena perdu près de 20 % de sa valeur depuis juin 1975, et l'endettement sez-vous qu'il soit possible de relancer très vigoureusement la consommation (au point de

> ministres communistes sera au contraire la garantie que les moyens techniques pour empêcher la spéculation seront réellement mis en œuvre : contrôle des changes, fermeture du marché à tranges, ternecture du inactue a terme, strict contrôle des prix à l'importation et à l'exportation, strict contrôle et limitation des exportations de capitaux, nationalisation et gestion démocratique - avec la participation des travailleurs concernés — du sys-tème bancaire et financier.

ment dit, le parti socialiste n'a pas renoncé à l'idée d'une communauté européenne de dé-

concevez-vous, d'une manière générale, la répartition des ministères? très simple : sans aucune discri-

- Quelle importance attachez-vous à l'affaire du vote des Français de l'étranger ? Etes-vous partisans de l'ins-tauration d'une commission d'enquête?

quer ce principe.

» S'agissant des événements qui se déroulent dans la corne de l'Afrique, le gouvernement de gauche devra avoir pour préoccupation majeure non de vendre des armes, mais d'œuvrer à la recherche d'une solution négociée Nous avons dénoncé les abus, les fraudes et les manœu-vres auxquels ont donné lieu les inscriptions des Français à l'étranger sur les listes électode cette grave crise.

rales » Il n'est évidemment pas

### doit pouvoir être mis aux affron-tements armés et qu'um règlement politique équitable et durable pourrait être trouvé, notamment dans un cadre africain. « Proscrire avec l'Algérie toute pratique colonialiste ou néocolonialiste»

- Et quelle serait la politique française d'un gouverne-ment de gauche à l'égard du Proche-Orient?

-Le gouvernement de gauche agira pour le règlement politique d'ensemble du conflit du Proche-Orient, règlement qui seul per-mettra l'instauration de rapports nouveaux, pacifiques et féconds entre tous les peuples de cette

» Un tel règlement devra com-porter la garantie du droit à l'existence de la sécurité et de la souveraineté de tous les Etats du Proche-Orient, notamment de l'Etat d'Israël, l'application des résolutions de l'ONU qui pré-voient l'évacuation par Israël des territoires occupés en juin 1987, la reconnaissance du droit du peuple palestinien à disposer d'une patrie et à constituer son Etat indépendant.

» D'autre part, je pense qu'au-

cune solution juste et durable n'est possible si l'OLP., organi-sation représentative du peuple palestinien reconnue au plan international, y compris par l'ONU, est écartée de la négo-» J'ajoute que la France démo-

cratique coopérera dans l'amitlé avec tous les Etats de la région. — Quelle politique préco-nisez-vous vis-à-vis de l'Algé-

— Je constate que depuis ces dernières années, la coopération franco-algérienne n'a cessé de se dégrader. Cette politique contraire aux intérêts de la France est délibérément organisée par l'Elysée. Paris va jusqu'à attiser un foyer de guerre aux frontières mêmes de ce pays. frontières mêmes de ce pays, notamment en fournissant des armes au Maroc et à la Mauri-

### **ALPES-MARITIMES:** la lente intégration du comté de Nice

Dans une préface à l'étude de M. Jacques Basso consacrée à « la tradition politique localiste dans les Alpes-Maritimes », M. Albert Mabileau, directeur de l'institut d'études politiques de Bordeaux, d'étades politiques de Bordeaux, note que si a l'ancien comté de Nice secrète une société politique oilgarchique qui s'organise autour de c familles » et de clientèles électoreles », l'arrondissement de Grasse, détaché du Var il y a un siecle pour constituer les Alpes-Maritimes, est, pour sa part, « républicain et se laisse pénétrer, rès la fin du siècle, par les programmes politiques et les partis ». Cette évolution tend à se déve-ionner à l'échelle du département Cette évolution tend à se deve-iopper à l'échelle du département tout entier. La vie locale reste ce-pendant marquée par la coopta-tion des notables, alors même que les positions politiques indépen-dantes des grands courants hatto-naux tendent à disparaitre. M. Jacques Médecin, lui-même, a ellié le nactification renonrailié le parti républicain, renon-cant ainsi à la démarche autonome ou'il avait poursuivie après nome qu'il avait poursiuve apres son père. Il est vrai que le maire de Nice n'est plus le seul maitre dans sa ville. Très contesté, il a été extrêmement menacé lors du scrutin de mars 1977. Bien plus, pour composer ses listes, il avait du consentir des concessions aux aulistes mais aussi à ses amis du P.R. dont le véritable patron local est M. Icart, ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire.

Le secrétaire d'Etat au tou-

Le secrétaire d'Etat au tourisme dispose toutefois, au niveau de sa circonscription législative, d'une marge confortable qui paraît de nature à permetire sa ré-election. Sur la base des limites géographiques de la circonscription, sa liste avait obtenu 55 % des voix lors des élections municipales. Sa circonscription, la seconde, avait voté à 57,65 % en faveur de M. Giscard d'Estaing en 1974. L'a nnée précédente. M. Medecin avait été réélu avec 62.13 % des suffrages. On peut aussi noter que les inscriptions de Français de l'étranger atteignent Français de l'étranger atteignent le seuil maximum de 2 % prévu par la loi.

### M. lcart menacé

Ce n'est pas le record dans le département. Douze candidats sont en effet épregatrés dans le troisième circonscription (Nice, VI, Levens, Seget-Théniers) où M. Fernand Icart tente de conser-ver son siège. Le ministre de l'équipement est très menacé. C'est dans sa circonscription que se trouvent nombre des H.L.M. de Nice, et cette même circons-cription correspond pour l'essen-tiel au troisième secteur munici-pal dont les résultats peuvent

Soucieux d'éviter un nouveau scrutin municipal, M. Médecin fait tout pour favoriser la victoire de M. Icart, bien que dans le passe, les relations entre les deux hommes n'alent pas toujours été très chaleureuses. Dans la partie niçoise de la circonscrip-tion, la gauche avait obtenu 51 % des suffrages il y a un an Elle se présente cette fois-cl en ordre se presente cette inis-ci en ordre particultèrement dispersé de P.C.F. reste teprésenté par M. Virgie Pasquetti un candidat connu et apprécié qui, arrive depuis 1367, traditionnellement en tête de la gauché. Il peut par-

Les adversaires de M. Médecin, encouragés par les résultats des élections municipales, ne ména-gent pas leurs efforts. M. Henri Roubault, qui conduisait la liste écologiste dans le troisième secécologiste dans le troisième sec-teur municipal, dont les résultats risquent d'être annulés par le Conseil d'Etat, se présente. Un autre protagoniste du scrutin de mars revient à le charge : le gé-néral Binoche, président d'hon-neur de l'Union des gaullistes de progrès, qui bénéficle en outre du soutien, dès le premier tour, du P.C.P. Cette décision des com-munistes a d'autant plus surpris. munistes a d'autant plus surpris munistes à d'autant plus surpris, que M. François Binoche a choisi pour suppléant un homme géné-ralement classé à droite de l'éven-tail politique, M. Jacques Tous-saint, ancien conseiller général, ancien membre des républicains indépendants

indépendants. Indépendants.
Cette opération n'a pas facilité
les relations déjà difficiles, au
niveau départemental, avec les
socialistes. Le candidat du P.S.
M. Jacques Randon, avocat. déjà
présent en 1978, n'a pas hésité à présent en 1978, n'a pas hésite a tenir un meeting commun avec les trotakistes de l'Organisation communiste internationaliste pour exiger du P.C.F. un engagement de désistement pour le second tour. Les voix de gauche sont en outre sollicitées par MM. Depetris (Front autogestionnaire), Duffaud (L.C.R.) et Poussique (Lutte ouvrière).

Clutte ouvrière).

An dernier moment le R.P.R. est également entré en lice et il présente M. Jacques Schonhach. Bien qu'il paraisse destiné à faire surtout de la figuration, ce candidat peut aider M. Médecin en limitant les reports de voix gaullistes sur le général Binoche. Le tout est de savoir si pour le maire de Nice mieux vaut, au second tour, affronter un socialiste ou le candidat soutenu par le P.C.F.

A ces nombreuses candidatu-(Lutte ouvrière).

ie P.C.F.

A ces nombreuses candidatures s'ajoutent encore MM. Malaganne (Front national). Monet (Action royaliste) et Ferrarèse (Mouvement des democrates), ce qui porte à onze le nombre des postulants.

le socialiste.

Si M. Hancy devenalt, par hypothèse, le candidat unique de la gauche au second tour, la position de M. Icart serait particulièrement difficile. Aussi le ministre, qui bénéficie du soutlen très ectif du quotidien local Nice-matin, déploie-t-il sur le terrain une activité intense et muitiplie les inaugurations. Son

multiplie les inaugurations. Son entrée au gouvernement le 26 septembre 1977 s'expliquait. 26 septembre 1977 s'expliquait, pour une large part, par le désir du président de la République de donner un coup de pouce électoral à l'un de ses plus anciens partisans. Le R.P.R. ne s'est d'alleurs pas abstenu de provoquer une « primaire » dans cette circonscription et il présente M. Criqui. Il s'agit d'une décision pationale qui pe requeille squère nationale qui ne recueille guère l'idhésion des guillistes locaux. Sont en outre présents MR. Padigzoil 4Mouvement des démocrates), Snabre (Front ne-tional): Cristopa (Hutte ouvré-

re). Cristofari (Union, ouvriere et paysanne): Bay igabiliste de progrès) et Mines Adjadi (écoplogiste) et Dardel (extr. saucner. Dans la 1° circonscription, le P.R. espère gagner le siège que

dans son numéro du 2 mars, lysé la situation dans les la première partie de l'enquete électorale sur la région

détenait M. Virgile Barel, quatre-vingt-huit ans, communiste, doyen de l'Assemblée nationale. Le P.C. présente son suppléant M. Char-les Caressa, membre du comité central du P.C.F., qui n'a, bien sûr, pas le prestige personnel du député sortant. Encore convient-il de ne pas donner tem d'imde ne pas donner trop d'im-portance à la « clientèle » per-sonnelle de M. Barel : M. Mitter-rand avait, en 1974, réalisé dans la circonscription sensiblement le même score que le député lors du second tour de 1971 (51,1 %) M. Caressa avait conduit la liste de gauche dans ce secteur lors

des élections municipales et avait

Dans la 4° circonscrip-tion (Menton), le député sortant, M. Emmanuel Aubert (R.P.R.), tion (Menton), le depute sortant, M. Emmanuel Aubert (R.P.R.), qui se re présente, doit tenir compte de l'hostillité vigilante que lui témoigne M. Francis Palmero, sénateur (Union centriste), auquel il a enlevé il y a un an la mairle de Menton après lui avoir ravi, en 1968, la circonscription. Ce conflit entre les deux hommes pourrait faire perdre à M. Aubert les quelques voix qui permettraient à M. Andre Vanco (P.C.F.), maire de Beausolell, d'enlever le siège. Le candidat communiste est en effet assuré d'arriver, au premier tour, en tête de la gauche devant Mme Michèle Mathieu (P.S.), d'autant que le parti socialiste démocrate présente M. Lavergne. Sont également en lice MM. Durandy (Mouvement des démocrates). Cupo (Parti des forces nouvelles). Cupo (Parti des forces nouvelles). Bodin (Lutte ouvrière) et Cam-ploni (écologiste).

(Mouvement des democrates), ce qui porte à onze le nonsore des postulants.

Dans la 5 circonscription (Cannes, Antibes). M. Bernard (Connut - Gentille, nom - inscrit, brigue la reconduction de son mandat. Comme en 1973, l'ancien ministre du général de Gaulle bénéficie du soutien du P.S. Maire de Cannes, où il a été gui bénéficie d'anne, monse de régle à proprié de control luis par le control luis par la tille limite sa campagne au strict minimum. Il ne fréquente guère le Palais-Bourbon, sa personnalité n'en tranche pas moins heureusement sur le personnel politique du département dont le général de Gaulle dénonçait naguère les a meurs florentines a. C'est ce de la majorité, mais doit résister. Mais son influence joue surtout che. Le capatitat du PCF, mais son influence joue surtout sur Cannes, alors que le dévelop-pement du canton d'Antibes tend pement du canton d'Antibes tend a réquilitrer démographiquement la circonscription. Or le maire d'Antibes, M. Pierre Mertiqui a lengtemps hésité à se présenter, est l'antibuse de M. Cornut-Gentille. Se position est plus conforme aux phibhides politiques locates membre de partiradical réloisient M. Meril sége au figuses et est l'un des lottmes de M. Millistrand. Il n'histie cependate pas e sacciantes et est l'un des lottmes de M. Millistrand. Il n'histie cependate pas e sacciantes et est l'un des lottmes de M. Millistrand. Il n'histie cependate pas e sacciantes et est l'un des lottmes de M. Millistrand. Il n'histie cependate pas e sacciante la resident de R. M. effectue une stournes de compagnants sur la

· Le Monde · a publié. Provence-Côte d'Azur et ansdépartements des Bouchesdu-Rhône et du Vaucluse.

> des élections municipales et avait, au niveau de la circonscription, obtenu 54,5 % des voix.
>
> Le P.R. présente M. Charles Ehrmann, député sortant de la 2° circonscription, où il avait été éin comme suppléant de M. Médecin. Il bénéficie donc de l'appareil municipal. Les autres candidats sont MM. Martin (Démocratie chrétienne), Com be a (écologiste). Boutau (Mouvement des démocrates), Accolla (P.S.) et Mmos Alste (Partides (P.S.) et Mmes Alata (Parti des forces nouvelles), Delpont (Lutte ouvrière) et Isoart (Gaulliste de

### A Menton et à Cannes

sentes pour le second tour : MMmes Anne-Marie Dupuy (R.P.R.), ancien membre du cabinet de Georges Pompidou, et Louise Moreau (C.D.S.), ancienne vice-présidente du Centre démo-crate, maire de Mandelieu-la-Napoule. Si traditionnellement le courant gaulliste est impor-tant dans la circonscription, Mine Moreau a l'avantage d'être 

M. Rocca. Le P.C.F. tient compte du fait que M. Cornut-Gentille avait discrètement accueilli certains de ses membres sur sa liste municipale, mais dans la circonscription les relations du P.C. avec le P.S. sont particulièrement tendues. Les communistes reprochent à leurs partenaires d'avoir constitué une liste homogène lors des élections municipales à Vallauris, alors que la majorité était absente du scrutin, et de leur avoir ainsi enlevé la mairie de la ville de Picasso.

Picasso.
Sont egalement candidats
MM. Merenbielle (Mouvement des
démocrates). Noël (sans étiquette). Lebard (Front: autogestionsaire). Follow (Front
national). Trans (parti socialiste
démocrate) (et Gauvry (Guite
ouvriere)

l'oppose su Mouvement des radi-caux de gauche, dont la fédéra-tion départémentale a été réorganisée; par des amis de M. Manuel Diaz Si M. Galy a ou, en définitive, obtenir un sup-pléant M.R.G. un cahéldat éco-logiste, se présente. M. Micolle, qui est un lancien ràdical de gauche Soffi, en outre, candidats MM. Belle (sans étiquette), Sou-layres (Lulise, orbrière), Picaud (gaulliste Indépendant) et Mines Dubols (Front autogestion-naire) et Lefort (Sans étiquette).

# gouvernemental

Deux circonscriptions, deux membres du gouvernement. Vollà au moins un département qui ne peut se plaindre d'être oublié. Que M. Dijoud, « giscardien » de longue da te, ait été récompensé, c'était dans la logique des choses. M. Pierre Bernard-Reymond (C.D.S.) lui doit en partie sa promotion au fait que sa circonscription, la première (Gap), est menacée par l'opposition. L'actuel secrétaire d'Etat au budget n'avait conservé son siège, en 1973, qu'avec 1288 voix d'avance sur M. Jacques Bonacossa, membre du secrétairat du Mouvement des radicaux de gauche, qui bénéficie de l'investiture du P.S. Compte tenu de la poussée globale de la gauche, le siège se trouvait théoriquement menacé. Pourtant, au vu des élections municipales d'il y a un an, M. Bernard - Reymond bénéficie d'un avantage. La liste de la majorité — sur laquelle il figurait comme premier adjoint — a en effet enlevé tous les sièges alors qu'en 1971 la gauche était parvenue à en conquérir trois. Or, dans cette circonscription, même si les tiers à gauche, ce sont les électeurs de Gap qui font la décision. Le secrétaire d'Etat aurait même pu espèrer être éin dès le premier tour si le R.P.R. n'avait pas décidé principe, M. Jacques Plasserand. Sont aussi présents MM. Ratte Clutte ouvrière. Ferrero (P.C.F.). Rolland (Mouvement socialiste occitan) et Mme Bellini (Parti Rolland (Mouvement socialiste occitan) et Mme Bellini (Parti des forces nouvelles).

### D'un département à l'autre

BOUCHES-DU-RHONE. - Le BOUCHES-DU-RHONE. — Le groupe communiste du conseil municipal de Marseille a demandé mercredi le mars dans une lettre adressée à M. Gaston Defferre, la désignation d'une commission d'une commission d'une commission d'une commission d'une commission d'une demarche d'une personnade de procéder à une vérification générale des listes électorales de la ville. Cette commission comprendrait les représentants des différentes formations politiques. M. Robert Allione et Mine Jeanine Porte, candidats du Plos dains de la ville de la ville contis X. all su les représentants des différentes formations politiques. M. Robert Allione et Mine Jeanine Porte, candidats du Plos dains de la ville de la ville contis X. all su les représentants des différentes formations politiques. M. Robert Hersant, de la ville de la majorité comme candidat comme moltes de la ville de la majorité comme candidat comme candidat comme moltes de la majorité comme candidat comme candidat comme moltes de la majorité comme candidat comme candidat comme moltes de la majorité comme candidat comme candidat comme candidat comme moltes de la majorité comme candidat comme candidat comme candidat comme candidat comme moltes de la majorité comme candidat groupe communiste du conseil municipal de Marseille a demandé mercredi le mars. dans une lettre adressée à M. Gaston Defferre, la désignation d'une commission d'enquête chargée, d'ici le 12 mars, de procéder à une vérification générale des listes électorales de la ville. Cette com mission comprendrait les représentants

organisations réunles sous le sigle « Pour le socialisme, le pouvoir aux travailleurs » présentent, dans la 6 circonscription des Hautsde-Seine (Neuilly-sur-Seine, Puteaux), où M. Robert Hersant, démateur du Figura et de Fernant, teaux), où M. Robert Hersant, directeur du Figure et de FranceSoir, est candidat unique de la majorité, un ouvrier du Ligre, en chômage, M. Remy Galland, itente aus, membre de l'O.T., D'autre part, dans la 12 cifconscription (Châtenay Malebry, Clamert, Sceaux), le candidat du U.N.P. est M. Jean-Pièrre Romé, délégué national de cette forque; tion pour la jeunesse et les sports.

RHONE — Les camidats de la majorité dans les muit cir-conscriptions du Bhane, en se

Dans la seconde circonscription (Briancon), l'une des moins peupiées de France, M. Paul Dijond paraît lui aussi en mesure de conserver le siège qu'il enlève à chaque scrutin depuis 1967. Si sa liste a été mise en ballottage lors, de à élections municipales à Briancon, elle a, au second tour, enlevé vingt et un des vingt-trois sièges. Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports doit, blen sûr, tenir compite, lui aussi, de la présence d'un candidat gaullista bien i m planté dans la ville, M. Georges Chabas, mais il diapose d'une marge sériense face à la gauche. Il devançait le représentant du P.C.F. le doctaur Jean Chapuis, à nouveau candidat cette année, de 3678 voix en 1973. Il est vrai que la prééminence communiste au sein de la gauche peut être remise en cause par M. Robert de Caumont (PS) qui, après avoir été conseiller général de Caen et a animé les GAM (Groupes d'action municipale) s'est intallé en 1975 à Briançon. 1975 à Briançon.

Comme dans la première circonscription, un candidat trobs.

kiste de Lutte ouvrière se présente : M. Francis Chrétien.

### Une lettre de M. Beauguitte à propos de l'enquête

A la suite de notre enquête sur la situation politique en Lorarine à la veille des élections législatives a la veute des electrons tegislames (le Monde du 25 février); M. André Beauguitte, député sortans (P.R.), candidat de l'U.D.F. dans la econde circonscription de la Meuse, nous a adresse une lettre dont nous publions ici l'essentiel.

(...) Contrairement aux affir-

XXI bis. — PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR : assaut ps. De. Haute-provence :

S-MARITIMES : la lente intégration 

THE PARTY OF THE P

THE RESERVE TO SERVE THE PROPERTY OF THE PROPE

1000 では、おいますを持ち 単数数分 1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、1000では、

A CARLEST OF THE PROPERTY OF T

... While was the best of

The property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property o

THE RESERVE THE PROPERTY OF THE

The Control of the Co

groteler au Li de M Dorfferen

w élections législatives

# LA FRANCE S



# : le seul service "tout 747" sur Paris-Jo burg

des liaisons regulières avec l'Airique du Sud en Boeing 747, et exclusivement : Pour un voyage d'affaires ou d'agrément

rapide en 747 Super B.

en Boeing 747-year 70 to settle 112 112 113 Comme pour l'expédition de votre fret • le dimanche, le vol sans escale le plus : : faites conflance à SAA, qui vous cifre le seul service "tout 747" sur Paris-Johannesburg:

Personne de connaît l'Afrique du Sud aussi bien que South African Airways. erral (196 al.) and be of the filling a carrier

रापन्य क्रिकेट नार्ये र प्रधानका अवस्था स्ट्री कार्य है



12 RUE DE LA PAIX 75002 PARIS -TEL. 261.57.97 43 RUE DU PRESIDENT-ED-HEFRIOT 69002 LYC/:-TEL\_37.85.80



ه کدامن رالامل

par THIERRY PFISTER

## **POLITIQUE**

# OPOLE

irconscriptic

irconscriptor s moira per participator s moira per conscriptor s 1967, Si a la micro per conscriptor s vinat trus d'Etat a conscriptor d'Etat a conscripto

THE STATE OF THE S

## giscardien sur le littoral ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE: la gauche menacée

La gauche n'est pas assurée de garder les deux sièges des Aipesde-Haute-Provence. C'est particulièrement vrai dans la première (Digne) où le député sortant, M. Marcel Massot (M.R.G.). 
solvante-dix-huit ans. s'essac au profit de son fils François, lui 
aussi avocat et, lui aussi, membre 
du Mouvement des radicaux de 
gauche. Il bénéficie de l'investiture nationale du P.S. ce qui, 
localement, n'est pas allé sans 
dissibilités. Les socialistes de 
Digne ne sont guère disposés, 
semble-t-il, à installer une dynastie. D'autant que M. François 
Massot est loin de bénéficier du 
prestige de son père qui a été élu 
pour la première sois en 1936. On ne peut, dès lors, exclure 
que le représentant du P.C.F., M. Raymond Philippe, qui n'avatt 
en 1973 que 842 voix de retard, 
arrive cette année en tête de la 
gauche. Une situation qui ne 
pourrait que favoriser M. Pierre 
Rinaldi (R.F.R.). l'homme qui 
monte dans la circonscription et 
qui, l'an dernier, a enlevé la 
mairie de Digne. Le candidat 
gaulliste bénésicie de de u x 
atouts : un suppléant de poids, 
M. Henri Savornin, fort connu 
dans les communes rurales (qui, 
candidat depuis 1967, faillit battre 
M. Mascot en 1968), et l'accord 
passé dans le département entre garder les deux sièges des Aipesde-Haute-Provence. C'est particulièrement vrai dans la première
(Digne) où le député sortant.

M. Marcei Massot (M.R.G.),
soirante-dix-huit ans. s'essace au
profit de son fils François, lui
aussi avocat et. lui aussi, membre
du Mouvement des radicaux de
gauche. Il bénéficie de l'investiture nationale du P.S. ce qui,
localement, n'est pas allé sans
difficultés. Les socialistes de
Digne ne sont guère disposés,
semble-t-li, à installer une dynastie. D'autant que M. François
Massot est loin de bénéficier du
prestige de son père qui a été elu
pour la première sois en 1936.
On ne peut, dès lors, exclure
que le représentant du P.C.F.
M. Raymond Philippe, qui n'avait
en 1973 que 342 voix de retard,
arrive cette année en tête de la
gauche. Une situation qui ne
pourrait que favoriser M. Pierre
Rinaldi (R.P.R.). l'homme qui
monte dans la circonscription et
qui, l'an dernier, a enlevé la
mairie de Digne. Le candidat
gaulliste bénésicle de deux
atouts : un suppléant de poids,
M. Henri Savornin, sort connu
dans les communes rurales (qui,
candidat depuis 1967, faillit battre
M. Massot en 1968), et l'accord
passé dans le département entre
le R.P.R. et les giscardiens pour
ne pas se concurrencer. En revanche, M. François Massot est
géné par la présence de M. Louis
Lequette qui se réclame d'un mouvement des démocrates sociaux
et, peut-être aussi, par celle d'un vement des démocrates sociaux et, peut-être aussi, par celle d'un



● RECTIFICATIF. — M. Michel Coutsoucos, candidat dans 12 2 circonscription des Bouchesdu-Rhône n'est pas «sans étiquette», comme indiqué dans le Monde du 2 mars, mais il bénéficie de l'investiture de la Fédération des républicains de Avrografe (concilitate d'Avrogation). bénéficie de l'investiture de la Fédération des républicains de progrès (gaullistes d'opposition). D'autre part, des lignes sautées ont rendu incompréhensible un passage de l'article consacré aux Bouches-du-Rhône dans nos éditions du 2 mars. M. Rastoin, suppléant de M. Comiti dans la 1° circonscription, est le neveu de M. Jacques Rastoin, ancien sénateur indépendant et ancien premier adjoint de M. Defferre.

### VAR : l'ombre de Simon-Lorière

La vie politique à Toulon comme dans les autres circonscriptions du littoral est marques par l'ombre d'Aymeric Simon-Lorière, le jeune depute U.D.R. qui avait, en 1973, enleve la troi-sième circonscription et qui, après avoir été victime d'un grave acci-dent de volture et avoir ¿chouè dans sa tentative de conquête de la mairie de Toulon, s'est donné la mort en avril 1977. Son pares des fictions manneightes. Sa section locale avait explosé à cette occasion. les principaux animateurs acceptant de participer à une aste avec le P.C.F. alors que la direction nationale du P.S. soutenait une liste socialiste homogène conduite par l'amiral Sanguinetti (gaulliste d'opposition)

Il semble bien qu'à l'issue du scrutin législatif les exclusions prononcées pourront être levées, ce qui permettrait notamment à M. Jean-Paul Ferrier, chef de file local des socialistes, de réintégrer son parti. A ceci près que, lorsqu'il a été exclu, il militait au CERES et qu'il défend à présent les thèses de la majorité du P.S. car il reproche à la minorité son comportement « bureaucratique », voire « léniniste ».

Les autres candidats dans la suppléant, M. Bernard Lafont a rejoint le Mouvement des démocrates de M. Michel Jobert et il se représente. Son statut de député sortant semble maigre tout insuffisant pour lui assurer une audience importante et jui

tout insuffisant pour lui assurgrune audience importante et lui permettre de concurrencer les représentants des grandes [ormations politiques. La lutte se li mite essentiellement à un affrontement interne à la majorité entre M. Arreckx (P.R.), maine de Toulon, que M. Michel Poniatowski a décidé à se présenter, et M. Pierre Mazeaud (R.P.R.), anclen ministre, ancien député des Hauts-de-Seine, venu sur place pour recuellit l'héritage de Simon-Lorière. Les « parachutages » politiques ne paraissent pas de nature à troubler les électeurs de cette circonscription. Ils ont en effet accueilli et élu, avant Aymeric Simon-Lorière, le général Pouyade en 1987. M. Mazeaud, qui se prèsente comme l'homme de dossiers capable de résoudre les nombreuses difficultés économiques du département, n'en joue pas moins de l'amour des Toulonnais pour le rugby et il a chois comme suppléant un « international », M. Alain Guilbert. L'ancien secrétaire d'Etat aux sports est également aidé par la présence de M. Pieroni (CNIP) qui peut ôter, au premier tour, un certain nombre de suffrages à M. Arreckx.

Le maire de Toulon est maigré tout en position de force sur la Le maire de Toulon est maigré
tout en position de force sur la
ville et peut obtenir la décision
à ce niveau. Il peut esperer
recueillir les fruits de sa politique des services rendus, mais il
doit tenir compte des inimitiés
que s'est attirées son suppléant
— qui est aussi son premier

adjoint à la mairie. — M. Henri Fabre (radical), ancien député. Le P.C.F. est puissant dans cette circonscription et M. Maurice Delplace, son candidat, ne devrait pas avoir de difficulté à devancer sa rivale socialiste, mme Yvonne Arrou-Vignod. Le P.S. local doit encore panser les plaies des élections municipales. Sa section locale avait explosé à

Les autres candidats dans la 3° circonserio

3° circonscription sont MM. Condet (parti des forces nouvelles), Michelon (écologiste) et Mme Miedzigorski (Lutte on-wier)

official de apparente. M. Alain de Pierre Gaudin. décédé en jan-vier de Simon-Lorière. Le nouveau maire de Fréjus, M. François Léotard (P.R.) adopte un style qui n'est pas sans évoquer celui du député disparu. Cet cénarque » s'oppose, dans une primaire, an deputé R.P.R. sortant. M. Mario Bénard, lui aussi ancien élève de l'ENA. Il a su choisir comme suppléante une gaulliste. Mine Ángéle Sorba, ancienne adjointe du député une gaulliste. Mine Ángéle Sorba, ancienne adjointe du député R.P.R. à la mairie de Hyères. M. Bénard s'était mis en congé de parti parce que celui-ci n'avait pas entériné les engagements que le députe avait pris, en son nom auprès des rapatires Cette attitude peut lui valoit (radic.) qui représente loir un capital de voix au sein da cette catégorie non négli-

geable d'électeurs (20 % environ).
Un capital qui peut lui permettre de remporter la « primaire » et de compenser les voix qui risquent de lui manquer à Hyeres, dont il a perdu la mairie, il y a un ar.
Les autres candidats sont Mmes Le Bris (Lutte ouvrière). Le candidat de la majorité qui

Le candidat de la majorité qui restera en lice au second tour devra prendre garde a M. Jean-René Étienne (P.S.) qui, au premier tour, devrait prendre l'avantage, sur M. Georges Catom (PCF) Certes, M. Etienne, qui est membre du CERES, doit compter avec la défection de M. Alfred Max, qui avait été candidat socialiste en 1973 et oui candidat socialiste en 1973 et qui n'a pas admis de ne pas ètre reinvesti. Ce dernier a d'ailleurs donné sa démission du conseil genéral Mais le candidat du PS. mène une campagne particulièrement active

D'autres candidats se prèsentent: MM. Prevost (parti des forces nouvelles), Lafare (sans étiquette), Collet (Lutte ouvrière), Raymond (sans étiquette), Demence (ecologie), Harlaut (mouvement des démocrates), Peyron et Souami (sans étiquette).

Dans la I<sup>re</sup> circonscription (Draguignan, Brignoles), le P.S. effectue une transition sans difficulté apparente. M. Alain Hautecœur, élu comme suppléant de Pierre Gaudin, décêdé en janvier dernier, devrait conserver le siège de cette circonscription à dominante rurale. Gendre de M. Edouard Soldani, sénateur socialiste, président du conseil général et localement surnommé « l'empereur », il devrait retrouver les voix du député sortant qui, il est vrai, bénéficiait d'un impact personnel important. S'il en allait différenment, M. Hautecœur pourrait être accroché par Dans la Ire circonscription

Les autres candidats sont Mmes Le Bris (Lutte ouvrière), Farman (Front autogestionnaire occitan), et MM. Dalmas (Parti des forces nouvelles). Vinciguerra (C.N.L.), Castaing (sans étiquette) et Varagnat (Parti socialiste dé mocrate).

Dans la 4º circonscription (Tou-lon, La Seyne) on retrouve les retombées des élections municipa-les à Toulon M. Christian Goux, membre du comité directeur du P.S., conseiller économique de M. Mitterrand, qui a enlevé la M. Mitterrand, qu'! a enievé la mairie de Bandoi, concurrence, au premier tour Mme Danièle de March, membre du comité central du P.C.F., qui conduisait la liste comprenant des socialistes dissidents, lors des élections municipales. Mme de March espère succéder à M. Philippe Giovannini, maire de La Seyne, député communiste sortant. Il n'est pas sur qu'elle retrouve dans cette ville toutes les voix qui se portaient sur le maire, et au second tour les reports de voix à gauche peuvent reports de voix à gauche peuvent être difficiles.

etre difficiles.

Le meeting très réussi que M. Chirac a tenu à La Seyne a donné de nouveaux espoirs à M. Marcel Bayle (R.P.R.), qui fut député de la circonscription de 1962 à 1967 et de 1968 à 1973. Encore doit-il, au premier tour, devancer M. Arthur Paecht, ancien U.D.R. qui a rejoint le P.R. à l'Issue de l'élection présidentielle. Il compte pour y parvenir sur le fait qu'il a œuvre au transfert à Toulon de la préfecture du département et sur le poids de son suppléant, M. Kurtzemann, ingénieur civil des constructions navales, qui propose un plan de relaance des chantlers de La Seyne.

Les autres candidats sont

Seyne.

Les autres candidats sont

MM. Jacomella (Part) des forces
nouvelles). Gozlan (Lutte ouvrière). Ginestous (C.N.L.). Baptiste et Marchetti (sans étiquette)
et Mme Hocquard (Mouvement
des démocrates).

## LA FRANCE SOUFFRE D'ARTERIO-SCLEROSE.



Après vingt années de travaux gigantesques, la plupart des Français recoivent l'eau à domicile. Pour l'instant.

Un réseau d'adduction d'eau n'est pas éternel. Comme des artères, il vieillit. Et il meurt. Le risque est là, invisible mais présent. Chaque Français doit en être conscient.

Plus le temps passe, plus augmentent les risques que se produise une lésion grave sur le réseau d'adduction d'eau. Certaines régions sont menacées.

La vôtre peut-être. L'entretien et le développement du réseau national ne relèvent pas du bon

vouloir de quelques uns. Au même titre qu'une rue piétonnière ou un espace vert, ils concernent chacun.

Si des travaux d'amélioration du réseau d'adduction d'eau ont lieu dans votre ville, sachez que c'est important.



The state of the s

d 15.000 F

-17:49

Physical Confession of the

23.5

Late

77

X 4.5.

مجوره

-

23.27

2 3 4

THE PARTY OF THE P

143/4 2 CV 8

STATE STATE

The state of plant of the state of the state

AR FEGAR COMET IN THE

Transfer to the transfer to the

STUDIEST THE BANKS.

CAN BENEFIT OF THE SHORT OF THE SHOTT OF THE SHORT OF THE SHORT OF THE SHORT OF THE SHORT OF THE SHOTT OF THE SHORT OF THE SHORT OF THE SHORT OF THE SHORT OF THE SHOTT OF THE SHORT OF THE SHORT OF THE SHORT OF THE SHORT OF THE SHOTT OF THE SHORT OF THE SHOTT OF THE

LAN BECOM MINNEY WAS ALL

SERVICE MEDICANE PROPERTY OF THE PERTY OF TH

PRINCIPLE OF THE PRINCI

THE PARTY OF ANY AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE PARTY

COURT OF THE PARTY OF THE PARTY

SALLE CAPPELS THE THE

AND AND RESERVED THE PROPERTY OF THE PARTY O

PERSONAL RELIGIOUS AND PROPERTY OF THE PROPERT

TOTAL TAREST CENTERS AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE PRO

PART PARTY BANGE TO THE PARTY BA

PARIS SACAM PROPERTY OF THE PETTY S.A. SPORTS SACAM PROPERTY S.A. SPORTS SACAM SACAM

Page DEPENSE OF THE PROPERTY O

Tall sugar

a 18.000 F strain

可是数型。这

à 13.000 F compre matical marie

1601.7 817 75 888.0 M

23 144

de 13.000

THE STATE OF THE S

SALL CALLE AND STATE OF THE SALE SHOWING STA

SHESSES A. T.S.

WIRSH-521

NAISDEFENSE COM

SENSE COLORS TO THE LAND

MEL PER TENANCE TO STATE

MANUSON EST. CUTO 115"

PIRPLAY-AUTO

MARSEACEN MARSEACEN

MITOEMANCHI DELETRI 12 CV

OTROEN OS CLUB

ETS AUGUSTIVA
GIROEN GS CLLS
TRI - CEMERICAN
ASSENSION
ESS GEOGRAFI
ESS GEOGRAFI
GIROEN DS - DE LO

CIRDEN DY NE 5

GIRDENBESHARD 67' 2'---

REMICOURT AUTO DISABLE PETER P

the man 32 62 15.000

JO CO SOCIAL CRANCES CONTROL OF THE STANDARD CONTROL O

ELAS DES NATIONS TO-LAND VOLKSWASEN PASSAT LAND
MINH IN A 131 2 P

TO MAN TO SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF

THE PLAN AUTO TO SERVICE STREET S

THE IS AUTOVATIO CITEDEN AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY AND D

CITATER OF EXPERIMENTAL CONTROLS OF EXPERIMENT

ETS AUGUSTIN

YOUYO 145 EFEA.

他 10.000

4 EXPENSE

## - Tribune du 12 mars -Le « pas de côté » écologique

par ARTHUR (\*)

A politique, sous l'aspect spectaculaire et enfantin de l'apparat télévisuel, fatigue les Français, entend-on de-cl. de-là. Les « scores » des « vedettes » patinent dans le marais des sondages, la Bourse subit une crise quasi métaphysique, les bookmakers de Londres fourrent leur nez dans nos ecuries d'Augias et les montagnes suisses restent finalement meilleur lieu de pri-villégiature.

Mais est-ce bien de politique qu'il s'agit ? Et que font les écologistes dans ce jeu ? Question qu'ils se posent eux-mêmes,

La réponse est sémantique : les écologistes ont voulu réinventer la politique. La maladresse apparente de leur intervention dans ce champ de foire est due à la complexité de la tache. D'un côté, et c'est l'originalité de leur message, les écologistes sont les seuls à parier du village planétaire. L'agora grecque s'est étendue aux dimensions de la Terre depuis la découverte d'un monde fini, aux ressources limitées, que l'espèce humaine, prolifique et parasitaire, considere abusivement comme son potager prive.

La première des inégalités, et la plus scandaleuse, est celle des pouvoirs des pauvres citoyens de ce monde, bâillonnés par le niveau de « vie » du riche voisin autant que par la faim et l'ignorance. Mais de ce quart-monde, de ces nouveaux damnés de la Terre, qui parlera dans la campagne électorale tricolore, sinon les écologistes ? L'égoisme des habitudes est tel que les politiciens ne s'intéressent qu'à leur clientèle. Or l'Indien des Andes ou le faucon pèlerin ne voteront pas en mars. Les écologistes veulent rendre à la politique sa noblesse et parler au nom des muets : les enfants de l'homme, mais aussi les autres espèces vivantes, ce monde animal et végétal que nous saccageons comme si nous en étions affranchis.

S I le problème est universel, les solutions sont localisées à l'échelon communal et régional. Le passage de la pa l'échelon communal et régional. Le pouvoir de l'État-nation n'est pas à prendre, il est à détruire. Sans violence. Par une révolution « molle », analogue au dégoût de la jeunesse pour le travail aliéné. L'erreur des oppositions est de se braquer sur cette prise du pouvoir central qui a toujours, dans l'histoire, substitué un goulag à un autre. Erreur inexcusable aujourd'hui, alors même que les vrais centres du pouvoir sont multinationaux. Un socialisme national n'est pas viable (cf le Portugai) sans l'accord des banques centrales et de la Trilatérale, Les écologistes (qui ne sont pas les docteurs-miracles du réponse-à-tout; proposent un retour radical à la base. à la communauté de l'homme, au communisme de la commune.

Ce message libertaire est aussi mal reçu à gauche qu'à droite. Il frappe directement les structures centralisées et hiérarchisées des partis. Il invite les gens à s'organiser euxmemes, sans attendre les mots d'ordre, à définir tout seuls, et ensemble, la croissance et la nature de leurs besoins. Les écologistes sont autonomes. En politique, c'est un crime. Leur cartel électoral. Ecologie 78, est « biodégradable », selon le mot de Jean Carlier, et sera dissous au lendemain des élections. Il n'y aura pas de parti vert ni de grands leaders écologistes.

Cela ne veut pas dire, évidemment, que les écologistes sont apolitiques. On a suggéré, pour les discréditer ou les récupérer, que les écologistes étaient neutres. Mais ce n'est pas parce qu'un homme prend le train qu'il n'a pas son permis de conduire les automobiles! Sil l'on se réfère à cette nouveile définition du champ politique, les écologistes, en s'engageant dans l'alternative pataude droite-gauche, ne feraient pas du sur-place : ils feraient du rêtro. Historiquement et socialement, le parti le plus proche des écologistes est le P.S.U. Ce qui lui a permis de ratisser l'arrière-garde des « verts » dant le Front autogestionnaire, son nouveau label. Il n'en reste pas moins que le P.S.U. est un parti, avec toutes les lacunes et les pesanteurs du genre, et qui, depuis le départ de l'alezan Rocard, trottine lourdement dans les contre-allèes du pouvoir de gauche. Le PSTI mmonose la objectent l'autogestion de la misère. Le clivage est sérieux.

A la prise du pouvoir d'Etat, les écologistes préfèrent l'engagement individuel immédiat. « La politique, disait Jerry Rubin, ce n'est pas comment on vote, c'est comment on vit. » On pourrait ajouter aussi que ce n'est pas seulement comment on ilite... Un mouvement de désobéissance civile se développe, qui n'est pas spectaculaire, mais qui engage le citoyen autrement qu'un bulletin de vote épisodique. C'est pourquoi les élections ne sont pas pour les « verts » une fin en soi. Tout juste un moyen de se faire entendre sans se faire tuer à Malville.

Le reste n'est que brouillage. Les hommes seront libres quand ils ne délégueront plus leurs pouvoirs.

(°) Journaliste à le Gueule outerfe, Membre du comité national soutien au collectif Écologie 78.

### CONDITION FÉMININE

### Mme Veil a précisé la portée des mesures prises par le gouvernement

Mme Simone Veil, ministre de la santé et de la Sécurité sociale, a précisé, mercredi 1° mars, la portée des nouvelles mesures pré-sentées le matin même au conseil des ministres pour améliorer la situation des femmes. (Nos der-nières éditions du 2 mars.)

 Remboursement des soins pour les enfants et préstations familiales. — Le projet de décret prévoyant le remboursement des soins et le versement des presta-tions familiales directement à la mère reconnaît, à précisé Mme Veil, la responsabilité de la mère dans l'éducation des enfants et facilitera les procédures en la

matière pour les époux séparés. ◆ La réforme des régimes ma-trimoniaux. — Ce projet de loi

VIENT DE PARAITRE

sur la femme au travail

a précise le secrétaire d'Etat, méconnaissent très souvent leurs droits, alors que de nombreuses mesures ont été prises récemment pour réduire les inégalités entre sexes, notamment en matière de salaires.

Les nouvelles mesures sont-elles bien appliquées ? Mme Pasquier n'en est pas persuadee : « Il fant denoncer leur non-apDANS L'EXTRÊME GAUCHE

### L'U.O.P.D.P. renvoie dos à dos la majorité et l'opposition

L'Union ouvrière et paysanne pour la démocratie prolétarienne. (U.O.P.D.P.), dont les représentants se sont exprimés, le mercredi soir l'" mars, sur les trois chaînes de télévision, dans le cadre de la campagne officielle, est issue d'un accord conclu entre les deux principales formations qui se réclament « du marxisme-léninisme et de la pensée-maotestoung». Il s'agit du parti com mun l'est e révolutionnaire marxiste-léniniste (P.C.R.M.L.) et l'établissement d'un capitalisme d'État ». Dans ces conditions, les candidats de l'U.O.P.D.P. refuse-cont tout désistement et préconiment du second tour de scrutin.

Au-delà de l'aspect électoral de leur accord, le P.C.R.M.L. et le leur accord conclu entre de scrutin. markiste-lénimiste (P.C.R.M.L.) et du parti communiste markiste-lénimiste de France (P.C.M.L.F.). Aux termes de cet accord conclu le 16 janvier dernier (ie Monde du 18 janvier), les deux forma-tions présentent cent quinze caudidats communs, parmi lesquels on compte 22 % d'ouvriers, d'employés et de petits paysans. Les orientations politiques de l'U.O.P.D.P. sont résumées dans un appel qui renvoie dos à dos la majorité et l'opposition. Cette dernière est salon ce texte, aux

Au-delà de l'aspect électoral de leur accord, le P.C.R.M.L. et le P.C.M.L.F. ont voulu jeter les bases de a la constitution d'une force unique, capable d'imposer les véritables revendications populaires, issues des luttes de la classe ouvrière et des luttes du peuble (—) capables d'organiser classe outrers et les interes en peuple (\_) capables d'organiser le mouvement révolutionnaire des masses. « Ce texte apparaît égale-ment comme une étape dans la réunification du courant maoiste.

Sur les écrans de télévision, les Sur les écrans de television, les orateurs de l'U.O.P.D.P. ont reproché à MM, Marchais et Mitterrand de vouloir « sauver le capitalisme ». Ils ont affirmé : « C'est seulement la lutte qui peut faire reculer la bourgeoisie.» dernière est, selon ce texte, aux LUO.P.D.P. organise, le samedi mains de « partis bourgeois » : après - midi 4 mars, une réunion l'un le P.S.. a a toutours été à droite », l'autre, le P.C., a reut Lyon.

### Trois organisations font une campagne « antiélectoraliste >

Trols petites organisations d'extrême gauche ont décidé, mer-credi 1° février, de mener « une talisme, mais aussi « la collaboracredi los février, de mener a une campagne unitaire antiélectorliste » pendant la période électorale actuelle. Il s'agit de l'organisation Combat communiste (C.C.), de l'Organisation combat anarchiste (OCA) et du Collectii pour une union des travailleurs communistes - libertaires (U.T.C.L.). Les thèmes de cette campagne sont résumées dans une brochure intitulée Pour une alternative révolutionnaire. Ce texte native révolutionnaire. Ce texte dénonce « la droite » et le capi-

O. GIRARD

F. Colcombet,

Les Nouvelles Litteraires

**LEURS QUATRE** 

STANKE diffusion Hachette

'Un plaidoyer véhément, parfois

injuste mais tenique, contre la tra-

J. Juliard, Le Nouvel Observateur

"Livre téroce... Olivier Girard,

après un exposé pessimiste... pro-

pose des solutions qui ne sont pas

dénuées d'espoir. Une denrée rare

par les temps qui courent".

dition politique du mensenge".

VERITES

talisme, mais aussi a la collaboration de classe de la gauche ».
Pour ces trois organisations, l'opposition est en effet coupable d'avoir a liquidé les luttes » et
conclu « un programme bourgeois ». Surtout, elles estiment
que a les travailleurs n'ont rien à
attendre, ni de la gauche ni des
élections ». Le système parlementaire est jugé par elles particulièrement néfaste, au motif, notamment, que « la moindre grève est ment, que « la moindre grève est plus efficace qu'un déplacement de suffrages ». L'objectif de l'OCA, de l'U.T.C.I et de C.C. est d'opposer aux par-

et de C.C. est d'opposer aux par-tis et aux bureaucraties syndicales a l'unification des luttes en vue de la grève générale, stade supé-rieur de la lutte des classes ». Dans ces conditions, les trois formations n'accordent aucun soutien aux candidats d'extrême gauche au premier tour et ne donneront aucune consigne pour le second tour.

L'organisation Combat commu-niste l'OCA et l'U.T.C.L. ont des origines diverses. La première est formée par des militants exclus de l'organisation trotskiste Lutte. ouvrière, en décembre 1974. Elle se réclame du léninisme et édite un mensuel : Combat communiste. La seconde est née en avril 1976. Elle souhalte « dépasser les posi-tions traditionnelles de l'arnarchisme a. Elle publie le mensuel Lutter. Enfin, la troisième est issue de l'Organisation révolution anar-chiste et publie le mensuel Tout

le pouvoir aux travalleurs L'OCA, l'U.T.C.L. et C.C. met dans les entreprises et sur la néssité de la « pratique des luttes

\* Lutter, B. P. 1902, 45008 Orléans Cedex: Combat communiste, 14, rus Charles-V, 75004 Paris; Tout le pou-noir aux traballeurs, B. P. 51902, 75067 Paris Cedex 02.

M. Victor Leduc, membre du secrétariat national du PSU, a souhalté, le mercredi 1º mars, que le PS. réponde favorablement à l'appel de M. Marchais et re-prenne les discussions avec le P.C. sur la base des propositions de la CFD.T. avant le premier tour. M. Leduc a rappelé que, des le 14 février, le P.S.U. avait souhaité que les propositions de la C.F.D.T. servent de base à la reprise des INCIDENTS ÉLECTORAUX A BOULOGNE-SUR-MER EN PRÉSENCE DE L'AMBASSADEUR D'ARGENTINE

M. Achille Chasseau, candidat du Front autogestionnaire aux élections législatives dans la cin-quième circonscription du Pas-de-Calais, nous écrit à propos des incidents qui ont su lieu samedi 25 février à Boulogne-sur-Mer, à l'occasion des cérémonies du bicentenaire de la naissance du général San Martin, libérateur de l'Argentine, qui vécut les der-nières années de sa vie dans cette ville et y mourut en 1850 : a La journée devait être mar-

a La journee devait etre marquée par une série de cérémonies présidées par l'ambassadeur d'Argentine. (...) Nous sommes deux candidats du Front autogestionneire pour les chaptième et des des les chaptièmes et de l'actions de l'actions des les chaptières et de l'actions de la course de l'actions de la course de l'actions de la course de la co sizième circonscriptions. Nous avions décidé de fatre une déléavions décidé de fatre une délégation symbolique au moment du dépôt de gerbe à la statue du général et d'apparaître avec un tract et une affiche sur lesquels nous avions écrit: « Non à la répression en Argentine. Libérez les prisonniers l » (...) La police est intervenue très violemment et nous a embarquès. J'ai été allongé dans le car de police pendant une heure. On nous a emmenés au commissoriat. Un certain nombre de nos camarades ont été brutalisés. J'ai été frappé à plusieurs reprises... J'ai eu les poignets tordus, f'ai reçu des coups de poing reprises... J'ai eu les poignets tor-dus, j'ai requ des coups de poing et des coups de pied. Nous étions à demi évanouis sur le plancher du car de police. Nous avons été détenus jusqu'à 21 heures, isolés, sans boire ni manger. J'ai déposé plainte devant le procureur. Mes amis vont en faire autant soit pour brutalités, soit pour déten-tion illégale.»

### LE FRONT MATIONAL DENONCE LES VIOLENCES DU P.F.N.

A la suite des incidents qui se sont produits mercredi 1 mars, vers 2 heures du matin, dans le dix-septième arrondissement de Paris (le Monde du 2 mars), au cours desquels six militants du Front national ont été attaqués

Front national ont été attaques par une dizaine d'homme armés de barres de fers et de gourdins, le Front national nous a fait parvenir la mise au point suivante : « Ce commando, faisant campagne pour le R.P.R. et spécialisé dans l'agression nocturne, était exclusivement compasé par des militants du Parti des forces nouvelles (P.F.N.) que dérigenient nouvelles (P.F.N.), que dirigeatent MM. Alain Robert, Patrice Moull-d'entre eux. Mile Anne Floucault et M. Lo Meo, candidat du Front national dans la 22° circonscription de Paris (XVII°), gravement blessés et hospitalisés, demeurent sous surveillance médicale. Le Front national dépose une plainte, rioni national depose une plante, dénonce la systématisation par le Parti des forces nouvelles de ces attaques, et demande aux pouvoirs publics de tout mettre en œuvre afin de permettre le libre déroulement de la campagne électroles.

● Le Front national organise, jeudi 2 mars, au palais de la Mutualité, à Paris, un meeting au cours duquel M. Jean-Marie Le Pen. président du F.N., fera connaître les positions de son mouvement après le refus auquel s'est heurté sa demande de par-ticipation à la campagne élec-torale radio-télévisé.

## NOMINATION DE DEUX CONSEILLERS D'ÉTAT

Le conseil des ministres du 1" mars a nomme conseillers dEtat en service ordinaire MM. Jacques Fournier, en rem-placement de M. Andre Heilbronner, admis à la retraite, et M. André Jacomet, en rempla-cement de M. André Pièrard, décédé.

M. JACQUES FOURNIER

in, JACQUES FOURIER

[Né le 5 mai 1979, à Epinai (vosges). M. Jacques Fourmier, ancien
élère de l'Ecole nationale d'administration (promotion Paul Cambon)
entre au Conseil d'Etat en 1933 et il
est maiure des requeltes en 1960. Commissaire du gouvernement de 1964
à 1968, il est, en 1969, chef du serrice des affaires sociales au commissariat général du Pian, où il
succède à M. Jacques Delors.
M. Fournier a publié plusieurs ouvrages : Politique de l'éducation, édité
au Senil, et, conjointement avec
Mme Micole Questiaux, maitre des
requêtes au Conseil d'Etat : Traité
du sociel : situationa, luttes, politiques, institutions » (Delloc). M. Pournier est mambre du comité direcpier est membre du comité direc-teur du parti socialiste, étu sur la liste de la minorité (CERES).]

M. ANDRE JACOMET

(Nú le 10 juin 1917, à Limoges (Baute-Vienne), M. André Jacomet antre au Cousell d'Etat en février 1946 et est nommé maitre des requêtes en 1952. Commissaire du gouvernement en 1953, il est nommé

en décembre 1958 secrétaire général de l'administration en Aigérie. de l'administration en Aigérie.

Mais, le 7 novembre 1980, il présente sa démission à M. Delouvrier,
niors délégué général du gouvernement en Aigérie, après que le général
de Gaulle eut, le 4 novembre, prononcé un discours qui exclusit les
possibilités de francisation de l'Aigérie et qui ne disait mot sur les
garanties à assurer aux habitants de
l'Aigérie désireux de rester Français.

Le 9 novembre le consult des

l'Algérie désireux de rester Prançais.

Le 9 novembre, le conseil des ministres décide de révoquer M. Jacomet de ses fonctions de secrétaire général et de le suspendre de ses fonctions de maître des requêtes au Conseil d'Elai. Le Journal afficiel des 12-13 novembre 1969 publis un décret du 12 révoquant M. Jacomet de ses fonctions de maître des requêtes au Conseil d'Etat. Contre reste décision, il introduit aiors un recours en annuistion devant le Conseil d'Etat. Ce décret de révocation est reporté à la fin de l'ancation est reporté l'ancation est reporté de l'ancation est reporté de l'ancation est reporté de l'ancation est reporté de la fin de l'ancation est reporté de la fin de l'ancation est reporté de l'ancation est reporté de la fin de l'ancation est reporté de l'ancation est l'ancation est l'ancation est l'ancation est l'ancation est l'ancation est l' cation est reporté à la fin de l'an-née 1988 et M. Jacomet, entre-temps devenu directeur à Péchiney-Ugine-Kuhimann, est réintégré au Conseil

d'Etst.

Il n'en continue pas moins sa carrière à P. U. K., dont il est en 1972 le directeur délégué et qu'il quitte à la fin de 1978. En 1977, il cet nommé chargé de mission pour les affaires nucléaires auprès du ministère des affaires étrangères et il conduit la délégation française pour la conférence d'organisation relative au « programme international d'évaluation du siècle du combustible nucléaire », qui se réunit à Washington du 19 au 21 octobre.]



DU NOUVEAU DANS LAVOITURE D'OCCASION

GERCA **NE PROPOSE** QUE DES **VOITURES GARANTES** 

Tous les jeudis, dans le Monde, un choix de voitures d'occasion.

grâce à GERCA, vous gagnez du temps, vous achetez au juste prix et vous bénéficiez de la garantie conventionnelle du vendeur.



LA CENTRALE **SPECIALISTES** L'AUTOMOBILE,



GERCA, centrale des spécialistes de l'automobile, vous propose impressionnant

Toutes sont révisées, contrôlées, essayées et garanties\* par des spécialistes de l'automobile et par des concessionnaires de marque.

Vous les trouverez à partir de 8000 F. Désormais, vous avez le choix,



 Garantie conventionnelle du vendeur seion



هڪذرمن رلامل

Un dossier du Monde L'ÉCOLOGIE enjeu politique En vente partout - 10 F est destiné, seion Mme Veil, à assurer l'égalité juridique des époux maries sous régime sans contrat et toucher, donc la plu-neur des complets donc la plu-

part des couples français, Les femmes pourront gérer et disposer librement des biens com muns, prérogatives jusqu'à pré-sent réservées au seul mari : mais, a précisé le ministre, la décision conjointe demeurem nécessaire dans certains cas.

Une campagne d'information

Pour sa part, Mme Pasquier, secrétaire d'Etat auprès du mi-nistre du travail, a annoncé la lancement, dans une dizaine de jours, d'une campagne d'infor-mation sur le thème : c La femme au travail ». Les femmes

plication pour lutter contre cette mentalité qui règne encore à l'ègard du travail féminin », a-t-elle dèclaré.

**Paris** 8 **Montréal** 1390<sup>F</sup> Départ Paris aller-retour

ATHÈNES 700 F ALGER 830 F NEW YORK 1 485 F NAIROBI 1 900 F 2 350 F TOKYO 3 400 F Départ Genève aller-retour

LIMA 2 480 F 

Tunisie

à Nabeul 15 km d'Hammamet

1 semaine toutes les semaines du 1-2 au 31-3

**NOUVELLES FRONTIÈRES** 66; boulevard Saint-Michel 75006 PARIS Tél. 329.12.14 30, rue des Lois 31000 TOULOUSE Tel. 21.03.53 119, rue Solférino 59000 LILLE \*\*

Tel. 54,24.04 et 54,38.06

Une sélection de voitures d'occasion garanties par des spécialistes de l'automobile et des concessionnaires de marque.



**TEAU** SIGN **PCS** RES

> UCIS. mae,

it ale

15.es

Oblie,

036

าอกป

Sies

ii¦≘

1158

Ä.

10.

:3

FIAT 125 47 1975 - 11° maia - jaune - int. simili noir - 18.000 km. LEDRU-ROLLIN AUTO 805-98-25 51.00 km.
SAMBOURG AUTOS 525-84.79
RENAULT 4 EXPORT 44
1974 - 1m main - bieu clair int, simil noir - 40.000 km.
LEDRU-ROLLIN AUTO 805-98-25 RENAULT R4 BREAK 1479
1974 - 170 main - bleu clair
int simili noir - 56,000 km.
RENAULT ABBE-GROULT 52-71-20
SE-71-20
SE-1974 - DIEU. PARIS SACAM 270-67-60

de 10,000

44.000 km. FAIR-PLAY-AUTO CHRYSLER 2 L. 118
1973 - gris métal.
PARIS-SACAM 270-61-60
CITROEN GS CLUB 1974 - Ire main repose-tête houses Melpourne - beige metal. - Int. tissu caramel.
ETS AUGUSTIN 609-32-75 CITROEN 2 CV 6 451 1976 - sièges AV separés - beige - int. drap beige - 31.000 km. RELAIS DES NATIONS 876-42-72

DIFFUSION-EST-AUTO 200-11-55
CITROEN AMI & UTIL BREAK
1776 - 1re main - orange - sin light marron - 68.000 km.
DIFFUSION-EST-AUTO 200-11-55
FIAT 125
FIAT 125
FIAT 125
FIAT 126
FIAT 12 LEDRU-ROLLIN AUTO 805-98-25

MAZDA 818

1975 - 1ro main - vert fonce - int. noir - 48.000 km.
SIDAT TOYOTA MURAT

SMAZDA 818

PEUGEOT 204 CCIALE 271

1975 - blanc - int. simul vissus beige - moteur et boite neufs - 51.000 km.

SAMBOURG AUTOS 55-24-20 1976 - 1re main - beige - int. direction beige - force beige - 51.000 km.

SAMBOURG AUTOS 55-24-20 1976 - 1re main - beige - int. direction beige - force beige - 51.000 km. FORD ESCORT 1100 L 103 1976 - 110 main - orange - int. Lissu noir - 41.000 km. 222-72-89 MERCEDES 259 259 1970 - boîte autom. - blanc - lnt. (Issu marron, SAMBOURG AUTOS 525-24-39 PEUGEOT 104 BERL. 862 1975 - bleu océan - int. tissu havane. GAR. EDGAR-QUINET 567-55-45 PEUGEOT 104 COUPE 860 1974 - gris métal. - int. tissu orange. GAR, EDGAR-QUINET 567-55-45 RENE PELL SALE PEUGEOT 204 DIESEL SALE 1975 - 100 main - blanc - int. 1975 - 1014 - blanc - int. 1975 - 1014 - blanc - int. simil bordeaux.
CITROEN-NATION 346-11-62 GAR. EDGAR-QUINET 567-55-45 PEUGEOT 204 DIESEL BREAK 861 1975 - tôlé - bianc - Int. simili VOLKSWAGEN 1280 LUXE 306 GAR EDGAR-QUINET 567-55-45 1974 - 10 mein - jaune - tissu PEUGEOT 3M DOI 241 PEUGEOT 304 DOI 341 1976 - gris métal. - int. havane -72,000 km. GARAGE MODERNE 224-54-54 Jeans. Paris-Defense Occas. 775-47-75 VOLVO 145 BREAK 250 1972 - 1 main - blanc - int. PEUGEOT 594 GL AUTOM. 322 1974 - 1re mein - toit cuvrt -bles fonce métat. - int. 1lsstr bleu clair - 81.000 km. GARAGE MODERNE 224-54-54 tissu bleu clair. GARAGE MODERNE 224-54-54 RENAULT R12 TS BREAK 226 à 13.000 F RENAULT 16 TL 12 1975 - 1° main - blanc. - Int. skai rouge - 38.000 km. SIDAT TOYOTA MURAT 524-52-88

SIMCA 1100 GLS 1975 - orange. PARIS-SACAM SIMCA 1100 LE 1976 · blanc. PARIS-SACAM SIMCA 1307 SP BREAK 954 1975 - 129 main - blanc RENE PETIT S.A. 607-93-92 224-67-97 VOLKSWAGEN PASSAT LUXE 2 P. 334 1974 - Tre main - bronze métal. - int. tissu beige - 70,000 km. PARIS DEFENSE OCCAS. 775-97-75 de 15.000

## 10.000 F | STINCA VF 1 BREAK | 127 | 1500 EN CX 200 EN CX 200

ADRESSES DES ANNONCEURS

AUGUSTIN-CITROEN : 52, rue Danion, 92100 BOULOGNE. AUTO-LUX (GARAGE) : 69, rue de Tolbiac. 75013 PARIS. AUTO-RITZ : 23, boulevard Arago, 75013 PARIS CHARLES POZZI : II, avenue de la Porte-d'Asnières, 75017 PARIS. CITEOEN-BESNARD : 63, avenue de Verdun. 94200 IVRY-SUR-SEINE. CITROEN-NATION : 43, cours de Vincennes, 75012 PARIS. COLIN-SEJAC : 42, avenue Aristide-Briand, 92120 MONTROUGE, DIFFUSION-EST-AUTOMOBILE : 13 à 17. rue Armand-Carrel, 75019 PARIS. FAIR-PLAY AUTOMOBILE : 88, boulevard Pereire, 75017 PARIS. FREMICOURT (STE) : 146, boulevard de Grenelle, 75015 PARIS. GARAGE EDGAR-QUINET : 13 & 15, rue Faigulère, 75015 PARIS. GARAGE LA CHAPELLE : 20, boulevard de la Chapelle, 75018 PARIS. GARAGE MODERNE : 19, rue de Passy, 75016 PARIS. GARAGES NATION : 42-48, rue de Piepus, 75012 PARIS. LEDRU-ROLLIN AUTOMOBILES : 133, avenue Ledru-Rollin. 75011 PARIS. MERINO S.A. : 13, rue du Garde-Chasse, 93280 LES LILAS. PARIS DEFENSE OCCASIONS: 115, av. du Président-Wilson, 82800 PUTEAUX. PARIS-SACAM: 10, rue Curnonsky, 75017 PARIS. PARKING RESSIERES : 89, boulevard Bessières, 75017 PARIS. PIERRE GERARD AUTOMOBILES : 50, rue de Malte, 75011 PARIS. RELAIS DES NATIONS : 258-272, avenue de la République, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS. RENAULT ABBE-GROULT : 107, rue de l'Abbé-Grouit, 75015 PARIS.

RENAULT-POMPE : 50, rue de la Pompe, 75016 PARIS. RENE PETIT S.A. : 81, rue de Mesuz, 75019 PARIS, R.V.A.: 93, houlevard Raspail, 75006 PARIS. SABRA : 105, boulevard Murat, 75016 PARIS. SAFI : 76, rue de Longchamp, 75016 PARIS. SAMBOURG AUTOMOBILES: 13 à 17, rus Fälicien-David, 75016 PARIS. SAZIERES AUTOMOBILES : 43, avenue de Stalingrad, 92700 COLOMBES. SIDAT-PARIS-SUD : 20, rue Barrault, 75013 PARIS. SIDAT-TOYOTA-ASNIERES : 3, rue de Normandie, 92600 ASNIERES. SIDAT-TOYOTA-MURAT : 147, boulevard Murat, 75018 PARIS,

AUDI 80
AUDI 8 Int. tissu bleu - 65,000 km.
583-65-20 DIFFUSION EST AUTO 208-11-55 PEUGEOT 204 857
1975 - toit ouvr. orange int. itsus marron.

GAR. EDGAR QUINET 567-55-45
1975 - toit ouvrant - bieu métal. - bieu métal. - int. simili havane.
GAR. EDGAR QUINET 567-55-45
1975 - toit ouvrant - bieu métal. - bieu métal. - int. simili havane.
GAR. EDGAR QUINET 567-55-45
PEUGEOT 384
1976 - 1º main bieu métal. - ore int. simili havane.
GAR. EDGAR QUINET 567-55-45
PEUGEOT 104 ZS COUPE 344
PEUGEOT 104 ZS COUPE 345
PEUGEOT 104 ZS COUPE 345
PEUGEOT 104 ZS COUPE 345
1976 - orange int. 18su marron - 18,000 km.
GARAGES NATION 340-82-71
PEUGEOT 504 GL.

41

AUTO-LUX 582-82-20
DIFFUSION EST AUTO 200-13-25
CITROEN GS PALLAS 747
Int. Ussu bleu marrine. MERINO S.A. 1944-57-59
MERINO S.A. 1944-57-59
FIAT 11 main - pieu métal. - int. 18su bieu marrine. MERINO S.A. 1947-57
PEUGEOT 104 ZS COUPE 345
1976 - orange int. 18su marron - 18,000 km.
GARAGES NATION 340-82-71
PEUGEOT 504 GL.

41

AUTO-LUX 582-82-20
DIFFUSION EST AUTO 200-13-25
CITROEN GS PALLAS 747
Int. Ussu bleu marrine. MERINO S.A. 1944-57-59
MERINO S.A. 1944-57-59
FIAT 11 main - pieu métal. - int. 18su farron - 1976 - int. 18su farron - 1976 - int. 18su farron - 31,000 km.
GARAGES NATION 340-82-71
PEUGEOT 504 GL.

41

AUTO-LUX 582-82-20
CITROEN GS PALLAS 747
Int. Ussu bleu marrine. MERINO S.A. 1944-57-59
FIAT 11 main - bête métal. - int. 18su farron - 1977 - 1º main - crie loi. 1977 - 1º main GAR EDGAR QUINET 567-65-45

PEUGEOT 204 BREAK 825

1976 - bleu océan · lut. simili belge.
GAR EDGAR QUINET 567-55-45

PEUGEOT 504 SL INJECT. 848

1973 - automatic · toit ouvr. · bronza métal. · lut. cuir noir. GAR. EDGAR QUINET 567-55-45

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1155u bleu - 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1155u bleu - 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1155u bleu - 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1155u bleu - 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1155u bleu - 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1155u bleu - 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1155u bleu - 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1155u bleu - 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1155u bleu - 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1155u bleu - 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1155u bleu - 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1155u bleu - 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1155u bleu - 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1155u bleu - 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1155u bleu - 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1155u bleu - 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1155u bleu - 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1155u bleu - 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1155u bleu - 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1155u bleu - 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1155u bleu - 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1155u bleu - 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1155u bleu - 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1155u bleu - 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1155u bleu - 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1205

1975 - loit ouvr. · blanc · lut. 1205 PEUGEOT 504 GL 41 1974 - 1 main · tolt ouvr. · bleu · Inf. tissu bleu · 54,000 km. LEDRU-ROLLIN AUTO 805-98-25 PEUGEOT TO ZS COUPE 1311 et 785-54-61

RENAULT R 17

SSS GAR EDGAR QUINET 567-55-45

ISSU blev.

ISSU Blev.

GAR EDGAR QUINET SAL 607-92-92

ISSU Blev.

ISSU B ## ARRAULT R 15 TS AUTOMATIC PROPERTY TO THE SAME TO T

RENAULT R 16 TL 622 1977 - 1 main - blanc - int. 1984 - 41.000 km. SABRA 244-07-97 SABRA 244-07-97
TOYOTA CELICA 1976 - 1º main - boite 5 vit. vert. métal. - Int. tissu havane 35.000 km.
SIDAT TOYOTA
ASNIERES 790-62-10

FORD GRANADA 1015 DUYY. - 1975 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1977 1972 - injection - radio - cuir noise bordeaux métal. - Int. 1652 belge - 60,000 km. PIERRE GERARD AUTO 1055 AUGUSTIN 609-92-75 PEUGEOT 504 GL DIESEL ISSU beige - SOLOW AND A STREETS AUGUSTIN 609-18-75 PEUGEOT 504 GL, DIESEL 1800 1977 - Ioit - OUVT - - blanc - Int. 1850 bieu, 1976 - 170 main - toit ouvt - blanc - Int. 1850 bieu, 1976 - 170 main - toit vinyl - laune - Int. drap aminrache - 1977 - Ioit - OUVT - vert metal - Int. sairan tissu - volture direction. FREMICOURT AUTO 575-62-80 GAR EDGAR QUINET 567-55-45 GAR EDGAR QUINET 567-55-45 Int. sairan tissu - volture direction. 1876 - 170 main - 1 - 170 street - bles COUPE 845

FREMICOURT AUTO 575-62-80
FORD GRANADA
GAR. EDGAR QUINET 567-55-45
FORD GRANADA
(107)
FORTO - Int.
1976 - 107
MIL 1977 - 107
MIL 1978 - 107
M

9-93-75
PEUGEOT 504 GL DIESEL 850
1977 -loit . cuvr. - blanc - int.
tissu bleu,
IVT. - GAR. EDGAR QUINET 567-55-45

GARAGES NATION 340-08-71
RENAULT 16 TX
1977 - 1º main - vitres telntesblanc - int. drap marron.
COLIN SEJAC
RENAULT ALPINE R 5 377
1977 - aulr - int. simili rouge - 24,000 km.
GARAGES NATION 348-08-71
CARAGES NATION 348-08-71
RELAIS DES NATIONS 876-42-72

Les spécialistes de l'Automobile les Concessionnaires de Marque annonceurs vous conseilleront utilement pour résoudre

drap bleu - 17.500 km.

RELAIS DES NATIONS 876-42-72

PEUGEOT 604 SL.
1977 - 11° main - plerre de lune
métal. - int. drap belge 33.000 F.

RELAIS DES NATIONS 876-42-72

SABRA 244-07-97
1976 - Ire main - boite 5 vit. - vert. métal. - int. tissu havane - 25.000 km. SIDAT TOYOTA
ASNIERES 79-62-10
TOYOTA CORONA MARK I 2 1977 - Ire main - sin elect. - boite autom. - gris métal. - int. tissu antimacite - 12.000 km. SIDAT TOYOTA CORONA MARK I 2 1977 - Ire main - sin elect. - boite autom. - gris métal. - int. tissu belge - paeus negls - or métal. - boite autom. - gris métal. - int. tissu antimacite - 22.000 km. SIDAT TOYOTA CORONA MARK I 2 1977 - Ire main - gris métal. - int. tissu antimacite - 12.000 km. SIDAT TOYOTA CORONA MARK I 2 1974 - 1re main - radio - blanc - int. Simili bleu - 27.000 km. SIDAT PARIS-SUD S89-13-36

de 25.000

de 25.000

de 25.000

a 30.000 F

ALFA ROMEO ALFETTA GT 70 1975 - rodio cassettes - montre à quartz - lantes aliage - rouge - lint. tissu noir - 67.000 km. CITROEN-NATION 346-11-62 (CITROEN-NATION 346-11-62

de 40.000 F

1977 - 11° main - boite autom. -climatiseur - blanc, int. cuir noir 28.000 km. GARAGE MODERNE 224-54-54 LAND ROVER 109
1977 - 170 main - galerie Int. simili belge • 12.000
GARAG NATION 340 MERCEDES 240 DIESEL 1975 - 11º main - blanc. USSU bleu, AUTO-LUX 583 MERCEDES 250 354 1977 - 1'\* main - blanc. - Int. tissu noir - 22,000 km. AUTO-LUX 583-85-28

MERCEDES 280 SE AUTOM 1977 - vitres leintées - radio -marron métal - int. tissu beige - 32.000 km. GARAGES NATION 340-03-71

## **POLITIQUE**

# Le communiqué officiel du conseil des ministres

reuni, le mercredi la mars au palais de l'Elysée sous la présidence de M Giscard d'Estaing. Au terme de ses travaux, le com-muniqué suivant a été publié :

### · L'ÉTAT ET LA MER

Un décret fixant l'organisation des ections de l'Etat en mer a été adopté. Depuis le vote et la mise eu applica-tion de la loi du 16 juillet 1976 relative à la zone économique créée au large des côtes, l'action de l'Etat no s'exerce plus seulement dans la limite des eaux territoriales, mais dans la zone des 206 milles nautiques. II était devenu nécessaire de définir et de coordonner l'action des diverses administrations concernées par les interventions en mer. Les prôfets maritimes, en leur qua-

Les pretets mariumes, en ieur qua-lité de délégués du gouvernement et de représentants directs du premier ministre et de chaenn des ministres, repairent autorité de police adminis-trative cénérale de monte des la contra reçoirent autorité de police adminis-trative générale en mer. dans la dans les ports, les estuaires et les bales fermées, dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du pre-mier ministre. Ils concontent au respect des lois, des réglements et des décisions gouvernementaies et sont investis d'une responsabilité sérale, notamment en ce qui concerne la défense des droits souve-rains et des intérêts de la nation, le maintien de l'ordre public, la souvegarde des personnes et des biens. Ils coordonnent l'action en mer des

administrations et, en tant que de besoin, la mise en œuvre de leurs moyens. Pour remplir les missions d'intérêt général dont ils sont char-cés, ils prennent toutes initiatives et mesures nécessaires et bénéficient, le cas échéant, du concours des ser-vices et administrations de l'Etat, qui leur rendent compte de l'exécu-tion des missions effectuées et des difficultés rencontrées.

Dans chaque region maritime, est réée une conférence maritime ré gionale, placée sous la présidence du priet maritime et qui a pour mission de l'assister dans son action de coordination Elle est constiture de risent des actions en mer, des ..... par ... ministres in-teressés, et les préfets concernés par l'ordre du jour de ses travaux s'y

● SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON Un décret fixant le régime de tionnaires de l'État en service dans le département de Saint-Pierre-et-Milquelon a été adopté. Ils perce-vront les mêmes éléments de rémuviolt les internée ciements de tempe-nération que leurs homologues en service aux Antilles. Mais pour éta-ler dans le temps l'effet de cette mesure, ils recevront une indemnité spéciale compensatrice, qui sera réduite, progressivement, à chaque augmentation générale des rémunérations de la fonction pu-blique.

Résidence Jeanne d'Arc.

Lé conseil a adopté un décret approuvant la modification des sta-tuts de la compagnie nationale Air France, décidée par l'assemblée géné-30 Juin 1977, dans le but d'assaj-

La modification consiste en une angmentation de capital de 364.4 MF, portant celui-c! de 369 MF à 1 376.6 MF par l'émission au pair de seize millons d'actions de 34 F chacune. Cette augmentation a pour objet d'amortir les déficits passés de la compagnie ...

Cette mesure permettra au contrat de programme entre l'Etat et la compagnie d'être appliqué dans des conditions satisfaisantes.

### L'AMELIORATION

DE LA CONDITION FÉMININE Mime Veil, ministre de la santé; nime Pelletier, secrétaire d'Etat auprès du garde des sceaux, ministre de la Justice; et Mime Pasquier, secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, chargé de l'emploi féminia, out fait le point des mesures qui out été prises mour amélioner le qui ont été prises pour améiorer la vituation des femmes, dans leur rie personnelle, familiale et profession-

ont été publiés depuis 1974, intéressant le statut juridique de la femme L'égalité entre les bommes et les femmes et la suppression des discri-minations et des réstrictions qui subsistaient dans la législation ont qu'il s'egisse, au sein du couple, de l'exercice de l'autorité parentale, substituée à l'autorité parternelle, de fants, qu'il s'agisse, dans le domaine du travail, de l'embauche, des rémanérations, de l'accès aux stages et aux cycles de formation.

La conciliation de la vie profes-sionnelle avec la vie (amiliale a été recherchée par les mesures prises pour développer le travail à temps partiel, reculer les limites d'âge d'accès aux concours d'entrée à la fonction publique des mères de famille, créer le congé médical pocongé parental. le congé d'adoption. Eufin, le gouvernement s'est atta-Eurin, le gouvernement s'est atta-ché à rentorcer la protection sociale des femmes par une meilleure con-terture sociale du conjoint survi-vant on du conjoint divorcé, ar l'amélioration de la situation des veuves, ainsi que pa la création d'un révenu minimum garanti pour les femmes renies avent un on plus les femmes seules ayaní un on pinsieurs enfants à charge.

L'action ainsi engagée sera pour-suivie et amplifiée pat d'autres mesures dont le conseil des ministre sures dont le conseil des ministres a approuvé le principe.

Un projet de loi portant réforme des régimes matrimoniaux sera sou-mis à un prochaîn conseil des mi-nistres. Souhaités par les femmes d'agriculteurs, de commerçants et d'artisans et destinée à assurer l'éga-les invelleme des sours. la réforme directains et unseinte a moutre i ega-lité juridique des époux, la réforme du régime légal, qui est ceini de la plupart des couples français,

disparaître la prédominance du mari sur la gestion des biens communs, en accordant indistinctement au mari on à la femme la pieine capacité jaridique.

L'amélioration du recouvrem des pensions alimentaires sera recherchée et de nouvelles mesures seront prises, d'ici à la fin de l'anactuelles plus efficaces

Sufin, Mme Veil a présenté un ensemble de dispositions visant à tirer, en matière de sécurité sociale, les conséquences de l'égalité au sein du couple réalisée par les récentes réformes du droit civil. Les rembourpour les enfants qui étalent jusqu'à maintenant, en principe versés au père, seront perçus par le mari on par la femme suivant le chotx du couple. Les décrets nécessaires pour metire en cauve cette reforme qui consacre, sur le plan juridique, la responsabilité de la mère dans l'éducation des enfants, seront publiès prochainement. (Page 34)

### TÉLÉINFORMATIQUE

Le secrétaire d'Eint aux postes et télécommunications a fait le point, devant le conseil des ministres, de la constitution de la Société d'économie mixte appelée à assurer l'exploitation et la commercialisation du réseau public de téléinformatique Transpace l'a réseau aera ouératique! pac. Le réseau sera opérationnel sur l'ensemble du territoire, des octo-bre 1978.

### NOUVELLE-CALÉDONIE ET GUYANE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des départements et territoires d'outremer, a rendu compte des récentes délesions prises par le gouvernement concernant le projet industriel du mord de la Nouvelle-Calédonie et des importantes conséquences qu'elles comportent pour le développe économique de ce territoire.

Le gouvernement a, en effet, Le gouvernement a, en effet, approuvé les termes de l'accord conclu entre le bureau de recherches géologiques et minières et la société américaine AMAX, qui prévoit la constitution d'une société minière et métallurgique sons contrôle français, destinée à expioiter les gisements de nickel du nord du territoire. Au terme des études technologiques et économiques qui vout mainteuant être lancées, une décision sera prise pour la résigndécision sera prise pour la réalisa-tion d'une unité métailurgique d'une capacité de 30 000 tonnes environ, qui pourrait entrer en production dans un délai de quatre aunées.

En ce qui concerne le développe-ment de la Guyane, le secrétaire d'Etat a insisté sur le programme de mise en valeur agricole, tourné essentiellement vers l'élévage, les productions fruitières, la canne à sucre, le manioc, le riz et le soja, dont les premiers résultaits sont très encourageants.

Après avoir rappelé que ce pro-ramme s'appliquait en faveur de II, SAUS AVANTAGO DAY ticulier pour les migrants, le s taire d'Etat a estimé que eon rythme de téalisation étnit légèrement supé-rieur à celul initialement prèvu et que les premiers succès devraient ètre consolidés par une formation plus poussée des agriculte nais, une bonne organisation de la commercialisation des productions et un nivezu de prêts et de sub-

### MONÉTAIRES

Le ministre de l'agriculture a présenté une communication relative une effets des désordres monétaires commun agricola.

tique dépourve de toute lustifica tion économique. Le président de la République demandé au gouvernement de pren-dre les dispositions nécessaires pour mettre la situation des agriculteurs

biocage des montants compensatoires monétaires pendant la mêma période. Le gouvernement attend également du prochain Conseil des Communation tés qu'il mette fin aux distorsions de concurrence particulièrement grasses qui so manifestent actuellement dans le secteur du porc Dans l'attente de-ce nouveau régime, des mesures sus-pensises sont décidées et immédiate-

la necessite d'optenir progressivement, dans un déiai anssi bref que possible, la disparition complète des correctifs monétaires frappant, les échanges agricoles internes à la Communauté. (Page 33.)



PALAIS DE LA CHAUSSURE

### NEUILLY-SUR-SEINE (92) 8 bis et 10, RUE WINDSOR

LUXUEUSEMENT AMÉNAGE AVEC 15 Pièces - 5 Salles de Bains ASCENSEUR depuis le sous-sol - QUATRE LIGNES TÉLÉPHONIQUES

LIBRE DE LOCATION - Mise à Prix : 3.861.000 Adr. Me René BONDOIX avocat à PARIS (18°), 12, avenue du revert à PARIS, 5, rue du 29-Juillet : M° AMBROISE-JOUVION, avocat à PARIS, 9, rue Guénégaud : M° LUCET, avocat à PARIS, 15, rue Guénégaud : M° LUCET, avocat à PARIS, 15, rue du 29-Juillet : M° AMBROISE-JOUVION, avocat à PARIS, 15, rue du 29-Juillet : M° LUCET, avocat à PARIS, 15, page de la Madeleine : à tous avocats près les Tribunaux de Grande Instance de Paris, Boblany, Nanterre et Créteil : et sur les lieux pour visiter

ADJUDICATION Chambre des Notaires Paris, MARDI 21 MARS, à 14 b. APPARTEMENT 45 m2 - LIBRE à MONTMARTRE 4. RUE MAURICE-UTRILLO - AU PIED DU SACRÉ-CŒUR Ensoleillé, 2 pièces, entrée, cuis., salle de bains, we, chauft, cent, gaz, Tél-VUE SUR PARIS - MISE A PRIX : 120.000 FRANCS Consignation pour enchérir 20.000 F par chèque certifié. M' FAY, notaire, 11, rue Soint-Florentin, PARIS (8'), tél. 260-36-19. VISITES sur place les mercredis et samedis de 14 à 17 h.. à c. 4 mars.

Venta sur saigle immobilière en l'audience du Tribunai de Grande Instante à PARIS, le JEUDI 16 MARS 1978, à 14 h. – EN UN SEUL LOT UN APPARTEMENT sis à PARIS (16°) -

57 à 65, r. des Vignes, 49 et 51, r. de Bouleinvilliers, 8, r. des Bei r. Ges Vignes, 4y et 31, 7. de Souiciavilliers, 8, r. des Bouche ant : Entrée. 3 pièces principales, culsine, vide-ordures, office salle de bains, W.-C. et une cave MISE À PRIX : 200.000 FRANCS r à M° Jacques SCHMIDT, avocat, 17. rue Paraday, 75017 Paris tél. 524-14-13 ; et sur les lieux pour visiter.

COMPENSATOIRES

compensatoires monétaires actuelle-ment observées ont un caractère erra-

à l'abri des conséquences de con variations jusqu'à la fin de la période électorale, et à la fination

de saidr immédiatement les autorités communautaires en vue d'obtent la mise en œutre des mesures appra-priées lors du Conseil des Communautés consecré aux questions agri-coles qui se réuniza le lundi 6 mars

Parmi celles-ci devra figurer le pensives sont decidees et immediate-ment appliquées pour prévenir toute désorganisation de ce marché. Il a été décidé que le ministre de l'agriculture, qui annulera toutes ses réunions prévues pour cet aprêt-midi, se rendra aujourd'hui même à

Bruxelles pour saisir les antorités communautaires. Au-delà de ces mesures immédiates, e conseil des ministres a confirmé a nécessité d'obtenir progressive



# pieds larges

39, av. de la Républio : 75011 Paris Tél. 1357.45.92

## 20<u>2</u>

D :- ' 302 - 200

The services

aleliers at im bentleper g lien one please something on the THE PARTICULAR WITH THE out me be defin de m

17450 Jinte im Hater & Ma

eraite du Cartierei, & Paris

TO STREET, THE WATER

هكذرمن الإصل

Votre cadre quotidien.

Un Paris provincial, Paris village, Place Jeanne d'Arc dans le 13<sup>e</sup> arrondissement. (2 fois par semaine), son école, soit sur la rue Charcot, soit sur le jardin intérieur de la Résidence. Vastes et bien conçus,

Et là, votre appartement - du studio au 5 pièces - ouvrant ces appartements sont presque tous prolongés par une terrasse

5.800 F le m² moyen. Ferme et définitif à la réservation.

Ce programme bénéficie du nouveau P.I.C. accordé sans plafond de ressources. Il permet d'obtenir un crédit avec un intérêt réduit de 11,8 %, pouvant atteindre 80 % du montant de l'acquisition et s'étalant de 10 à 20 ans.

soit sur la Place Jeanne d'Arc, avec son église, son marché ou une loggia pour les agrémenter encore.

Renseignements et vente sur place,

Une realisation

de 14 à 19 heures, samedi et dimanche

de 10 à 19 heures (fermeture le mercredi). On GEFIC: 4, Place d'Iéna, 75116 Paris.

26, Place Jeanne d'Arc., Paris 13°, tous les jours



a double fin du .

Carde Morriso

to dele diner

and entreprise at fait

g interessent freezent.

principal de Comitie.

CARL D. Property. to the same and th COLUMN MARKET AND MARKET THE THE PARTY SEE SEE SEE SEEN

TABLE OF THE PARTY AND THE PAR The state of the s THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON OF THE PE entre de la primer de la publica de la publi THE PERSON NAMED IN THE PARTY AND Jes a colorest branche Cab " William of the market the services." THE RESERVE ASSESSMENT entimitation. Call statement in the THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN THE PARTY IS NOT THE PROPERTY . MINES LINE OFFICE STATE OF THE SALE especient to being the section.

CAMP MANTH WHERE MAY dall guilden simble all. Time CARRY CONTRACTOR OF STREET Charles the same with the contract MATTER a de Benegod Par or other their than eligible their

### homas Bernhard & spirituel de Wittgenstein et publique, à l'adjourne mes Le quatrième tes Marijani, in strate our jerige in james

a traduit en 12 ma cus appal in the sale

CE 1 12 14 15

12<u>0</u>: >

71 . 241... (33 3 22) ::

72 X 75

**元55**447 - 1114

etter der Loren getrech ist angebeiten entering the time of the state APPROXIMATE AVAILABLE OF THE The property of the Paragraphics The second second second Transfer arrest to the state of the children of the filter Charles in anyther Colonia Ballia Correr et l'accion surli Williams of Contract 1860.

> la rincesce la lillar del Mon ne com de longer de Murach, date and enter them is the THE LA CONTRACTOR OF THE PROPERTY. 4. 海绵树 155 4005、秋心、生寒寒寒寒寒 ers realists for Theres, at the TATION TO AND AND A SE THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

THE RELEASE TO THE PERSONNEL

the Property of Charleston Linkship

# Paris au ten

الوطفة بالأساف

● l'ne jête de ventre.

TAKNAVAL & PRINCE on years frament de factor



# La double fin du «Temps immobile»

• Claude Mauriac donne les clefs d'une étrange entreprise et fait un intéressant portrait du général de Gaulle.

agriculture a pre nication relative adres monétaire cent du Marche

es montants in caractere era-toute instifica-

2 Lépablique

iement de prepaécessaires pour des acriculteun

inences de ces

à la fixation ir la prochaige

istree a decide

resures appro-l des Comma-questions am-lundi 6 mag

ra figurer to compensations mome periode, end existence destroitement of the compensation of the compensat

orarche

e ministre de era toutese f cer ipres l'hui mème a les actorite

s immediates

progressing and head framework to the progressing the complete designment to the progressing to the progress

ES quatre premiers volumes du Temps immobile n'en disalent guère sur la signification des découpages, des col-lages, des montages, qui font de ces « Mémoires » sans mémoire un tranquille desi à la chronologie, à l'art et à la puissance créatrice de la durée, à la recherche du temps perdu — plus en-core que les Antimémoires dont Malraux avait voulu faire un « anti-Proust ». Mais voici que Claude Mauriac tente enfin de donner les clefs de son entreprise. Non dans le cinquième volume, Aimer de Gaulle, qui se prêtait mal à la rationalisation de l'immobile ; mais dans le sixième (publié, de façon un peu surprenante, chez un éditeur dif-férent), qu'il a intitulé l'Eternité parfois. Parce qu'il se sent ou se

tative? On ne saurait parler de fin là où il n'y a ni commencement ni évolution, mais plutôt de finition, celle d'une tapisserie peu à peu tissée, mais offerte toute ensemble au regard.

On voyait bien que cette ten-tative de pétrification du temps ne se réduisait pas à une operation de virtuosité technique; qu'il ne s'agissait pas d'une simple tentative d'opposer à l'opé-ration mnémonique des mémorialistes classiques cette « suite innombrable de présents conservés vivants dans des notes da-tées », cloisonnés, protégés l'un de l'antre d'une sorte de contamination, de pourrissement, comme les exportateurs solgneux olent les fruits dans leurs emballages. Cet exercice de décomposition du temps devait répondre à une nécessité. Quelle guerre opposait-on donc au flux créateur du temps qui va?

Claude Mauriac répond par deux questions essentielles. Proclamer l'immobilité du temps, n'est-ce pas nier toute forme d'espoir ? Et de citer ici Gabriel Marcel : a Le désespoir, c'est la conscience d'un champ clos,

temps comme prison, » Un traité du désespoir, en forme de « Mémoires »? Mais ce temps proclame immobile, n'est-ce pas plutôt la petite monnaie de l'éternité? On aime qu'il ait alors le courage de répondre : « Ma conception du temps immobile postule l'elernité, à laquelle je ne crois pas. D'où l'échec inévitable de ma tentative un peu

ou plus exactement encore du

tolle\_ a Echec? On ne saurait tenter plus bravement, plus savamment, d'arrêter le vent de ses bras étendus. Tentative un peu folle? Il faut attendre les toutes dernières pages de l'Eternité parjois pour découvrir la secrète origine de ce refus de l'écoulement du temps : la mort, voici un demi-siècle, du cousin très aimé, Bertrand Gay-Lussac, emporté à treize ans par un mal doulou-

a Bertrand mort, l'intolérable pur, le scandale absolu » Un refus de tout l'être dans

»...ainsi je la connais et je la vis l'éternité parfois. 3 Mais comment ne pas objecter

rieuse formule d'Héraclite : « Le temps est un enfant. n L'enfant, le mouvant, le creant.

Le temps-écran de Claude Mauriac aura été agité par mille personnages de feu, et traversé par le plus mouvant d'entre eux, le protagoniste du cinquième tome, Aimer de Gaulle. Claude Mauriac le rappelle dans une note liminaire, l'essentiel de ce livre avait été publié il y a sept ans dans Un autre de Gaulle, a Autre » parce que vu dans l'entre-deux d'une vie à la fois publique et privée, par un observateur enthousiaste et critique, ébloui par la foudroyante fertilité du personnage, effaré par ce qu'il appelle son « égocentrisme vertigineux o. La nouvelle version, « réorchestrée », comme l'indique l'auteur, est peut-être plus savoureuse dans son maniérisme, et probablement plus gaullienne, parce que le style s'y marque mieux des rapports entre le grand homme et les chevaliers de la Table ronde.

> JEAN LACOUTURE. (Lire la suite page 20.)

## Thomas Bernhard fils spirituel de Wittgenstein

● Le quatrième roman traduit en français du grand écrivain autrichien.

L y a en Autriche des «nou-. veaux philosophes ». Fils de Leihniz et de Russell, et non de Frend ni de Marx, ils vivent par l'écriture l'aventure dans laquelle s'était lancé Wittgenstein, aux frontières des mathématiques et de la métaphysique. Et ils n'ont pas besoin de renier leurs pères : l'héritage qu'ils ont reçu est d'une dramatique fertëlté. L'adéquation entre le langage et le monde ne peut pas être dite, elle ne peut qu'être montrée : au-delà de cette frontière se situe ce que Wittgenstein nomme le « mystique ». C'est un lieu défini par la logique et où l'esprit humain peut, ne peut pas, pourrait éven-Wittgenstein et la poétesse Ingeborg Bachmann (Malina, Le Seuil), le point où se situerait Dieu. C'est, disent les musiciens dodécaphoniques de l'école de Vienne, l'espace réservé à la musique, qui va au-delà des mots en s'appuyant justement sur les chiffres. C'est la place mentale corporelle où naît l'œuvre d'art, dit Thomas Bernhard, mais dans les supplices et au cours d'une épreuve physique et psychique qui se nomme « correc-

Thomas Bernhard, romancier, poète, dramaturge, est né en 1931 à Heerden, en Hollande. Son père était un agriculteur autrichien. La famille revint ensuite à ses lieux d'origine, et, en 1942, Thomas Bernhard se retronva interne au lycée de Salzbourg. A partir de 1945, il étudia l'esthétique musicale et le chant. Il publia sa première ceuvre en prose en 1950, devint reporter spécialiste des tribunaux, termina ses études au Mozarteum et voyagea (Italie, Yougoslavie, Angleterre et Pologne). A partir de 1965, il se cioltra en Haute-Autriche, à Ohlsdorf. Depuis lors, il écrit, dans un isolement que l'on dit bien défendu, des llvres régulièrement étranges et excellents. Avec Peter Handke, il est l'un des meilleurs représentants de cette littérature autrichienne octuelle, presque entièrement indépendante des idéologies, et d'une productivité stupéllante si l'on songe que l'Autriche n'a pas huit millions d'habitants.

Plusieurs œuvres de Thomas Bernhard ont été traduites en français : Gel, Perturbations, et la Platrière. Ce dernier ouvrage, une sorte de chef-d'œuvre cruel

(1) Signalons que l'on joue en ce moment à Paris, au Théâtre Obli-que, une pièce de Thomas Bern-hard, l'Ignorant et le Fou. Le texte français est de M.-F. Demet, la mise en scène de H. Rouse (le Monde du 2) férrier)

et poétique, à l'écriture très dense, a reçu en 1974 le prix Séguler, destiné à promouvoir en France la littérature étrangère. Le livre présenté aujour-d'hui est de la même qualité. Agressivement construit, il place au premier plan l'exposition philosophique et la souffrance humaine correspondante à l'intérieur du livre, dans la seconde partie. Mais l'une et l'autre sont inséparables et d'essence identique.

La mansarde de Höller est bâtie au bord du torrent de l'Aurach, dans une gorge noire où les eaux arrachent tout, hormis la «mansarde», qui résiste. C'est là que se rend le narrateur, pour recuellir l'héritage que lui a laissé un ami. Roithamer, des milliers de fiches, et un manuscrit : « D'Altensam et de tout ce qui se rattache à Alten-



\* Dessin de Berenice CLEEVE

sam, en tenant compte parliculièrement du Cône » Le Cône est un édifice parfait, bâti selon le projet et les calculs de Roithamer, au centre exact de la foret de Kobernauss. Roithamer destinait le Cône à sa sœur. Mais au moment où celle-ci avait pénétré dans l'édifice, elle était morte, et Roithamer, pen après, s'était pendu.

La mansarde de Höller, c'est à

la fois le seul lieu où l'on pense. et, aussi, celui de la vie quotidienne, concrète. Les draps séchés dehors sentent bon. Höller a une femme et des enfants. Comme Roithamer autrefois, le narrateur prend ses repas avec toute la famille. Mais il n'y a pas de règnes séparés chez Thomas Bernhard. Höller, que l'on verra empailler un terrifiant et gigantesque oiseau noir, participe à l'entreprise de la mème manière que le narrateur et Roithamer.

Rappelons au passage que Wittgenstein à vécu en Angleterre, comme Roithamer à Cambridge et à Altensam, mu'il a lui aussi écrit des « Fiches », et qu'il a fait bâtir à Vienne une villa pour sa sœur : schéma repris par Bernhard sur le mode tragique et ironique.

Altensam, c'est le lieu de naissance de Roithamer, c'est le pays de l'enfance et de la « faise d'esprit ».

> NICOLE CASANOVA (Lire la suite page 22.)

# Paris au temps du Carnaval

 Une fête du ventre. ARNAVAL à París, c'était

encore hier ou presque : dans le Parls des années 1900, un jeudi frisquet de février ou de mars — la Mi-Carême, les ateliers et les boutiques désertés en pleine semaine, la banlieue et les faubourgs vidés de leurs habitants; tous se retrou-vaient agglutinés sur les Grands Boulevards, pour écarquiller leurs yeux sur le défilé du Bœnf gras, de la cavalcade, des dizaines de chars. Dès que le cortège officiel était passé, la foule, où pointaient les taches bigarrées des masques, des travestis grotesques, des arlequins, des colombines ou des marquises, prenait possession du pavé pour se livrer à d'homériques batallles de confetti, pour danser, chahuter, crier, rire, s'aimer au hasard des rencontres et des rondes. La sarabande durait souvent jusqu'à l'aube. Cette MI-Carême du Paris de la Belle Epoque constitue le dernier sursaut, l'ultime étape de la longue histoire du Carnaval à Paris. Le Paris Carême-prenant, d'Alain Faure, raconte joliment cette histoire. Dans le Paris de la première

moltié du dix-neuvième siècle, ville ouvrière emplie de tâcherons mal nourris, Carnaval est d'abord une « fête du ventre », une occasion unique ou presque dans l'année de prendre une revanche contre la frugalité de l'ordinaire, du quotidien. Ainsi, l'on s'échine, l'on se prive pendant plusieurs semaines, l'on s'endette même, pour s'offrir dans les cabarets ou les guinguettes des barrières, ces ripailles, ces agapes, ces orgies de pauvres, qui scandalisèrent tant les consciences repues de la bourgeoisie du temps. Il faut bâfrer et boire pour un an, car, demain,

c'est Carème et un Carème qui par la force des choses dure bien plus que quarante jours : il faut danser aussi, danser le galop, le cancan, le cabuca, la saint-simonlenne ou la robertmacaire : « Secouez les abattis, changez de viande ! », hurient les danseurs qui annoncaient ainsi les figures.

Un vieux filou

Cette « grande bouffe », ce grand défoulement des corps, est également le temps exceptionnel du nivellement des états. du mélange des conditions. Tous les masques, tous les dominos, tous les chienlits sont égaux sous le règne débonnaire et sarcas-tique de Sa Majesté Carnaval. Pendant la fête, les hièrarchies se dissipaient, s'effacaient : l'on croisait des blanchisseuses au bal de l'Opéra ; l'on rencontrait des marquis dans les bals de la Courtille, tel lord Seymour, alias Milord l'Arsouille, archétype de l'aristocrate noceur qui cou-doyait le peuple tant que duraient les jours gras et le rudovalt. l'exploitait ou l'ignorait le reste de l'année. Carnaval permet de tendre une « attrape » à son maître, à son propriétaire ; il autorise toutes les audaces, les propositions les plus équivoques. ainsi ce chiffonnier qui lance cette invitation à deux dominos au bal de l'Opéra : « Je ramasse toutes nos vieilles blagues d'amour, mes colombes, on en refait du neuf!»

Cette licence du temps de Carnaval s'accomplit hien sûr avec la complicité, ou tout au moins avec la passivité, des autorités et de la police. Le désordre extraordinaire de Carnaval garantissait le maintien de l'ordre ordinaire; le roi Carnaval était au fond un

vieux filou, un satané hypocrite, et les bourgeois grincheux ou mal embouchés qui subissaient les lazzi, les jets de nourriture, de boue et même de matières fécales se faisaient une raison en pensant aux nécessaires « saturnales » de la populace.

On suit moins facilement

Alain Faure, quand il pense retrouver, dans l'émeute de Saint-Germain l'Auxerrols de février 1831, voire même dans la révolution de février 1848, des rites carnavalesques; et l'on est franchement étonné quand l'auteur qualifie joyeusement le gouvernement provisoire de fé-vrier 1848 de « gouvernement Arsouille », parce que le brave convrier » Albert y côtoyait l'aristocrate Alphonse de Lamartine... En fait, l'histoire du jeu tous les éléments de la socia-bilité populaire, et, emporté par un élan juvénile, l'auteur noie quelquefois son « poisson » Car-naval dans la « mer » de l'histoire sociale des classes populaires parisiennes au dix-neuvième siècle. Enfin, péché inverse, quand il s'agit d'analyser, au cours du dernier chapitre, les mutations du Carnaval parisien après 1850, le passage de la fête populaire autonome à la fête à grand spectacle orchestrée par les gros bonnets du comm narisien. Alain Faure évoque trop évasivement la « rénovation urbaine », sans guere donne d'autres éclaircissements (réserve-t-il ce thème pour un autre livre ?). Ces réserves faites, Paris Carême-prenant est un livre original et réjouissant, qui révèle un beau tempérament d'historien.

ANDRE ZYSBERG.

(\*) « Paris Carême-prenant. Du Carnaval à Paris au XIX° siècle », d'Alain Faure. Hachette, 176 p

# Queneau, Pividal

N pourrait classer les romanciers en deux calégories : ceux qui racontent une histoire à l'aide du langage, mais qui la raconteralent aussi bien autrement, en images par exemple; et ceux qui racontent le langage à l'aide d'une histoire, mais qui le raconteralent aussi bien autrement, par exemple à force de digressions.

De leur patron Rabelais, à Vian et Alar, les écrivains du second groupe se reconnaissent à une nonchalance vigilante, à une active baguenaude. Rien ne les oblige ni ne les presse, pulsque ce qu'ils ont à dire, de toute façon, se dit dans le temps où ils cherchent leurs mots. On les retrouve souvent dans la rue, à l'écoute des bistrots, ou dans ces autres lieux à tous vents qu'on appelle des dictionnaires. J'oubliais : on les devine aussi à un invincible manque de sérieux, qui est, bien sûr, le sérieux même, en moins lent.

ANS la génération dont le règne s'achève, Queneau est le maître indiscuté de cette écriture buissonnlère. Une occasion de le vérifier, et de combattre l'injuste oubli où l'a plongé sa mort récente, nous est fournie par la réédition, dans la collection « Follo », dont ce sera le millième titre, des Fleurs bleues parues en 1965.

On se rappelle peut-être la fantaisie allègre dont resplendit ce dernier roman de Queneau. Deux personnages s'échangent leurs songes comme, dans le célèbre apologue chinois, Tchouang-iseu et un papillon se révent l'un l'autre. Qui invente qui ? Cidrolin, le bon vivant des années 60, en falsant sa sieste sur le pont de sa péniche? Ou un certain duc d'Auge, en traversant gaillardement les siècles avec ses

Comme tous les blagueurs, Queneau ne plaisante pas Les protestations de son duc contre les croisades ou la torture rejoignent celles de Don Quichotte. En nos temps d'emphase, on dirait qu'il brave le pouvoir et le maître. L'auteur suggère moins pompeusement que son personnage se penche sur l'histoire « un tantinet soit peu ».

Mais c'est cet « un tantinet soit peu » qui, d'abord, l'amuse et l'excite, c'est-à-dire la cocasserie foncière du langage, Même les situations symétriques du livre répondent à une envie de les faire rimer comme des mots. Dans la bouche des chevaux, comme en graffiti sur la péniche de Cidrolin, ce sont toujours les mots qui mènent la dense.

OUS les moyens sont bons pour leur conserver la vedette, des calembours d'almanachs aux pastiches du vieux français ou du sabir touristique, des termes techniques les plus appropriés aux à-peu-près les plus saugrenus, et, naturellement, aux phonétismes dont Queneau

### par Bertrand Poirot-Delpech

reste le champion. S'il prend volontiers la langue en fla grant délit d'ambiguité ou de non-sens, s'il s'amuse que le même verbe battre serve à la fois aux femmes, aux tapis, à la monnaie et aux flancs, s'il s'abaisse, comme diraient les faux puristes, à rivaliser avec Vermot dans le genre « Sarrasins de Corinthe », ce n'est jamais avec méchanceté ni désespoir, mais en amoureux attendri par les faiblesses ou les ridicules de son aimée.

Et tant pis pour ceux qui trouveraient trop insistant ce jeu continuel avec et sur les mots. Il n'y a pas de littérature de « basse extrace », comme le proclame le duc d'Auge; et comme il dit encore : « La répétition est une des fleurs les plus odoriférantes de la rhétorique », ces... fleurs bleues!

VEC Ajar, Pérec, Orsenna, Bénoziglio et quelques autres, Rafaēl Pividal fait partie des derniers adeptes de l'écriture buissonnière si somptueusement servie par Queneau. Il l'a montré à l'automne avec ses Pays sages, sorte de dénonciation poétique des sociétés russe et américaine. Il le confirme en étrennant avec Didier Decoin — la Dernière Nuit - la collection de nouvelles créée par Balland sous le titre

« l'instant romanesque ».

Il s'agit bien d'instants, en effet, plus que d'une histoire agencée pour elle-même. Pividal oublie volontairement en route son personnage de professeur agent de la C.I.A., et s'embrouille, avec un plaisir communicatif, dans son intriqui digne des Caves du Vatican. Seul lui importe, ainsi qu'à nous les premières lignes, sa vadrouille méticuleuse du côté de l'Alma, de la Défense, des Boulevards ou de la Piazza

Comme Queneau, Pividal ne laisse pas un sourire au hasard. Originaire d'Amérique du Sud, il donne Incidemment des définitions aigues de la bâtardise culturelle d'un continent où toutes les idées, y compris celle de révolution, sem-blent importées, dont les intellectuels se sentent de mauvals élèves qui redoubleraient sans cesse leur classe de seizième siècle. Le personnage de l'Américain, qui incarne à lui seul tout l'impérialisme sournois prêté à son pays, vérifie l'art, que Pividal manifestait déjà dans Pays sages, d'approcher la réalité historique à travers les idées reçues. Son comique s'affirme de façon très personnelle comme un comique du

(Lire la suite page 20.)



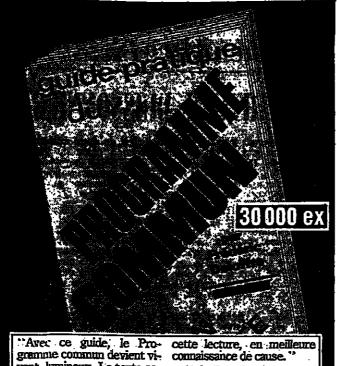

vant, lumineus. Le texte sacré parle enfin un langage compréhensible, et pourtant c'est le sien. Le guide peut mème, à la rigueur, dispenser du Programme.

Mais il ne dispensera personne de prendre ses responsabilités, en mars 1978. implement, on le fera, après José Van den Esch - L'Aurore

Alain Peyrefitte

«Irremplaçable... Ce guide, présenté de ma-nière simple et attrayante comme un lexique alphabétique, répond au besoin de clarification, énorme et diffus, que l'on ressent partout ».



rai -je gueulé. C'est tout ce et le cœur». que jo sais faire— Et c'est vrai qu'il gueule bien, Cavanna Avec talent, force.

Ethi je ne fais que gueu- conviction et aussi une bonne ler dans le vide, du moins au- dose d'émotion dans la voix

> Gilles Pudlowski le Quotidien de Paris

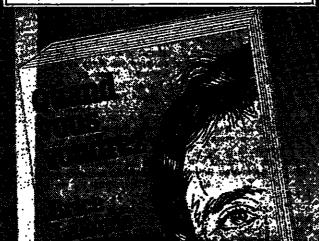

Bésormais, il ne suffit plus l'écologie? Que veulent les d'être de gauche ou de écologistes? Que propodroite, il faut encore prendre sent-ils? ses responsabilités en écolo-Brice Lalande répond dans gie. Mais qu'est-ce que "Quand vous voudrez"



· Vivante et vinie, chande et «Un des romans les plus merveilles ».

١,

forts, les plus vizis, les plus poignante... torts, les paris vials, les Une voix à la fois grave, alle-emouvants parus ces gre, haletante, déclarée, dernières amées :-chantant ensemble morts et Claude Mattés

Yves Florenne - Le Monde

Le Provençal

.-J. PAUVER

### la vie littéraire

Les aphorismes de Pierre Oster

- On na trouvera ici... qu'une sulte d'images 'ou d'Instants », écrit Pierre Oster Soussouer dans la présentation de son recueil d'apho-tismes intituté Requêtes. Fata Morgana, Montpellier.) On y trouve le souci des nuences, qui caractèrise cet auteur, et aussi le goût d'un langage épuré: « Premier caractère de l'homme : sans casse il demande ce qu'envain it détruit.»

 Etre poète, c'est regarder longtemps; avec un cœur qui ne préjuge point. Tout détail est sacré. Dieu est piein de détails. »

« Parfols, le langage nous relatte, nous fuit. Les mots que nous prétérions, en qui pour nous s'additionnaient bonneur et réalité, ces mots se dérobent. Recrus d'une amère tatique, nous sommes contraints d'explorer nous ne savons quoi. La nuit nous écerte de la route,

Les mots, perfois, sont des errents.»
Pierre Oster Soussouev publie elmultanément aux Editions de la Baconnière (Neuchâtel. Suisse) un recuell de textes critiques, Pratique de l'éloge, sur Saint-John Parse, Jean Grosjean, Jean Paulhan, Claudel, Brice Parain, Valéry, Philippe Jaccottet, La Tour du Pin et Guillevic, Signaions aussi l'ensemble de textes consacrés à Pierre Oster Soussouev par la revue la Volx des poètes (lévrier 1978, 48 bis, rue d'Orsel, 75018 Paris).

### Des « tigres en papier » dans la jungle de l'édition-

Prenant pour cible « la jungle » de l'édition, M. Sacco, grand éditeur, célèbre critique et clown » et « M. Vanzetto. écrivain méconnu et clown », ont présenté leur collectif d'édition, Tigres en papier, au cours d'un spectacle d'une « haute tenue artistique

Sous le masque de clown de M. Sacco. se dissimule le visage de Robert Azencott, 35 ans, mathématicien, maître de conférences à Paris-VII et aussi metteur en scène de théâtre. Avec ses amis, Sadie Blue, 33 ans, peintre et Américaine de Paris, Pierre Bouvier, 37 ans, ancien agent culturel à la R.A.T.P., et Michèle Vergne, mathématicienne au MiT, Robert Azencolt a créé ce collectif

# de la loi de 1901. L'auteur du manuscrit

sélectionné par le collectif, anquel il doit ensuite adilérer, fournit l'essentiel du capi-tal et suit les étapes de la fabrication de

publiés par cette association originals : un essai, Métro-Polls, (190 p. 36 F) dans lequel Pierre Bouvier raconte la vie des agents du métro, et un livre d'art, l'Artiste domas tique - Mœura et entretien (93 F) dans lequel Sadie Blue rappelle sous une série de dessins à l'encre de Chine qui el « l'eren captivité, d'un naturel lintable ». (Tigres en papier, 7, boulevard de Clichy, 75009 Paris. Tél. : 878-27-23.) — B. A.

### « Le fon parle »

Le fou parie, revue d'art et d'humeur, présente dans son numero 5 un long entretien avec Thomas S. Szasz. Le psychiatre libertaire américain évoque le problème des homosequels et des diverses minorités. Il fait valoir, notamment, que « la graine de la liberté individuelle, de la tolérance des particularités... meurt sur le terrain d'un Etzt-providence ou d'un Elat-médecin ». -

Dans ce numero, très nourri et très soigné, on trouve aussi une enquête sur les prisons, un texte de Marcel Moreau sur New-York, des collages surprenants et inquiétants de Raiph Steadman, et une brillante équipe de dese-nateurs : Cristal Gross, Héloise, Freira, Roland Topor, Bruno Schulz, Bonnot, Bosc,

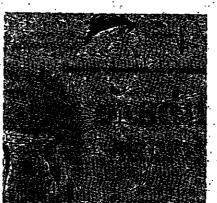

★ Desain de Cristal Gross.

### I. Lanzmann

prend des risques

L'écrivain et paroller Jacques Lanzmann L'écritain et paroller Jacques Lanzmann revient à l'édition. L'ancien animaleur des Editions Spéciales a créé, en effet, au sein du groupe Robert Laffont, la société « J. Lanzmann et Seghers éditeurs » dont il est le directeur littéraire. Sa première publication est un livre de Mohamed Maradii, intitué Selam Chalont, témoignage d'une grande actualité sur l'Etat d'Israél par un jou arabe. Parmi ses projets, J. Lanzmann compte publier, à la fin du mois d'avril, un ouvrage sur l'art de gouverner le peuple dont la matière première est un « colloque » de lettrés réunis durant six jours autour de l'empereux de Chine Chia O-di, en 81 avant J.-C. Ca texte, qui sera préfacé par Georges Wal-ter, a été diffusé à trois millions d'exemplaires en Chine populaire. Un autre document figure au programme de J. Lanzmann : La lune est au programme de J. Lanzmann : La lune est pleine d'éléphants veris, un recueil de « mes-sages personnels » de la radio britannique à la résistance française et dont le député Joël Le Tac Inventa la formule. Ces messages seront complétés par les témolgnages des destinataires qui ont survéco.

Enfin, Jacques Lanzmenn se propose de tuer » la vocation de ceux qui voudraient devenir artists, romancier, chanteur, etc., en leur exposant les risques du métier dans une collection intitulés - Comment devenir... ...

### Libraire, connais-toi toi-même

\*Elbraire, mon trère, mon ami, tu vivres : au milieu des livres, tu les contempleres, tu conseiller de tes cilents. - Ce credo lyrique, on le III dans la préface que M. Jean-Baptiste Daelman, président de la Fédération française des syndicats de libraires, a consacré au Métier de libraire, un ouvrage de l'ASFODEL (Association nationale pour la formation et le en papeterie). Si le libraire doit rester, en effet, le guide du lecteur, il doit aussi, anjourd'hui. conduire sa gestion comme un chef d'entraprise, dans un environnement peu favorable, et l'un des mérites de cet ouvrage est de bien situer la place de libraire par rapport à l'éditeur et au niveau de la clientèle. Un livre indispensable aussi bien pour le candidat Ilbraire que pour le professionnel averil. (Le Métier de libraire, Promodis-le Bulletin du livre, service édition, 18, r. Deuphine, Paris é. Prix fibraire: 81,32 F.; prix public: 90,95 F.)

## vient de paraître

BRUNO GAY-LUSSAC : & Chambre d'exitance. — Un homme nent sa vie, marquée par un refus opinidare du monde et le souvenir de sa femme (Gallimard, 170 p., 37 F.)

Littérature J.M.G. LE CLEZIO : Mondo autres bistoires. — L'anneur du Procès-Varbal livre huit contes imprégués d'un univers « où l'espoir se meurt ». (Gallimard, 280 p., 42 F.) En même temps, J.M. G. Le Clézio publie l'Iscon sur la Terre, essui son une expérience remesue » et histoire d'un petit gancon inconnu qui « se promène an basard » sur la Terre. (Gallimard, coll. . le Che-

min », 325 p., 47 F.) ALBERT CAMUS : Journ soyaga. — Denx textes inédits sur les voyages que Camus fit aux Ents-l'uis de mars à mai 1946, et en Amérique du Sud, de juin à soût 1949. Edinion érablie, pré-sensée et sanorée par Roger Quil-liot (Gallimard, 149 p., 34 F). Simultanément parais ent dans les « Cabiers Albert-Canns » deux volumes incitulés Pragments d'ac combet, et rémissent des entides combas, et néunissant des erticles que l'écrivain publia, de 1938 à 1940, dans Alger républicais et dans le Soir-Républicais. Edition établie, présentée et sanouée par Jacqueline Lévi-Valcasi et André Abbon (Gallimard, 771 p., 53 F., 50 F. et 59 F).

Société LANZA DEL VASTO : L'arche avait pour roilure une rigue. — Le fondattur de la communant arisansle et pacifique de l'Arthe, à l'origine des premières campagnes uou violentes, public ses réferiores pour une société plus MARIAN APPELBAUM ET RAY-MOND LEPOUTRE : les Mesgent suggest. — La descripcion des métanismes qui foot qu'une certaine noureiture rend malade depuis que la diserre a dispara. (Stock, 282 p., 40 F.).

COLLECTIF : 18 millions de bousses de la company de la compa à tout faire. — Un livre nois de l'emploi des femmes rédigé par un collectif de femmes. (Syros, 198 p.,

CLAUDE JAQUIN : Para la tita. -La grande et deble d'histoire de la rue parisienne, de sa fête et de ses amuseus publics. (Guy Ambier, 185 p., 39 F.)

Remais SAMUEL TRIGANO : Le Résit de le disperse. — Cet essei sut Fidentité juive se veur « l'annouce

l'aurore, encore essombril par les nuées de la nuit ». (Gallimard, 389 p., 65 F.) ARNOLD MANDEL : Nons entres

inifs. — « Emerveillé d'être juif », Amold Mandel émdie une nouvelle fois la question juive, qui « n'es: pas faite pour être réso-lue, mais approfondie, déplacée et perpetuellement retrouvée ». (Hachene, 372 p., 45 f.) ISAAK L ROUBINE : Esseis sur la

théorie de la valeur de Marx. — Disparu fors des purges de 1937 en U.R.S., Roubine a tenté de dégager, dans cer essai, la théorie de Marx des conceptions méca-nisses qui prévalaient jusqu'alors dans le marxisme de la II<sup>e</sup> Internationale. (Maspero, 364 p., 68 F.)

Sciences humaines TURGEN HABERMAS : FEspece public, Archiologia da la publicità comme dimension constitu la société bourgeoire. — Essei de sociologie historique danne de 1961. Un vérineble seu d'artifice conceptuel. (Payor, 322 p., 75 P.)

Politique MICHEL DESVIGNES : Demein, le participation. - Préfecé per Philippe de Saint Robert, un plai-doyer en faveur de la participation e an-delà da capitalisme et du matriame ». (Plon, coll. « l'Appel », 352 p., 48 F.)

JEAN D'ESCRIENNE : De Gasile

de lois et de prit. — Un témoide la République par son side de cemp. (Pion, 242 p., 42 F.)

Histoire TEAN-PIERRE HIRSCH : La Nait de 4 soft. — La construction « à chand » d'un nouvel ordre social. (Gallimard-Julliard, coll. « Anthi-

ves », 283 p., 19,50 F.) ROGER DEVIGNE : la Ligandaire des provinces françaises à marari notre folklore. — Réédition d'un classique magnifiquement illustré. (Pygnalion, 251 p., 65 P.)

## en bref

• LE PRIX LITTERAIRE DE LA WIZO (organisation internationale des femmes sionistes); con-ronnant un ouvrage d'intérêt juif ou sioniste, à été attribué à Léon Pollabor pour son livre a l'Europe suicidaire a (Calmann-Lévy). Le smicante i (Calmann-Lavy). Le prix sera remis an lauréat le 8 mars 1978 au cours d'un diner qui clora la vente de livres de la WIZO à l'hôtel Sharaton.

▲ LE PRIX DII ROUGNAT . été décerné le 28 février à Noël Boward pour son livre « Bollywood aur le Nil » (Fayard) par un Jury comprenant hotsimment Michèle Cotta, Yves Mourousi et Michèl Lancelot Benouant avec sa propra tradition, le restaurant le Bongnat, ru- Séguier, a re-mis au lauréat l'équivalent de son poids, en eparhon

• A TRAVERS DES INTER-VIEWS D'ANCIENS MEDECHIS, DIRECTEURS ET INFIRMIERS de l'assis de Ville-Evirid, la revue a Recharches > (février 1978, 243 p., 62 F) tente de comprendre le fonctionnement réel et imagi-naire de l'hôpital psychiatrique.

● LA SOCIETE D'ETUDE DU XXº SIECLE consecrera une ctable ronde» à l'œnvre de Jean Giono, la samedi il mara Y erion, is gament it mark. Y per-ticiperont MM. Pleare Citron, Robert Manni, Michel Rahmond et Heuri. Godard. « Le Chant du monden et « Un rol sans divertis-senant» y seront particulièrement

• UNE PIÈCE INEDITE DE CE-LINE: ~ Mme Cécile Robert De-noël, la veuve de l'éditeur dir noti, la veuve de l'éditeur du « Yoyage àir bout de la nuit » a confié au Mercure de France le manuscrit d'une pièce inédita de Célius intitulée « Progrès a. Cette « fauce en trois tableaux et petits divertissements a, qui an-rait été résigée en 1927 par Louis Destouches, contient de véritables esquisses des situations de l'on-ver altérieure. (Mercure de France, 35 F.)

O . A LIVEE OUVERT », tel est le thème d'un ensantile de manifes-fafions organisées par le Centre d'animation culturelle et la bibliothèque municipale de l'inflorace et qui se dépotéeont tout su long du mois de mars à Malhouse et en Haute-Aisace. Des expositions sur Mairaux, la création d'un livre, l'inustration, des débats sur l'édition absantenne, des rencontres avec des écrivains, des projec-tions de films, des spectacles pour enfants et des ateliers pour adul-tes et enfants soulignement le rête tremplaçable du livre dans la vie culturelle (Reus.: A.M.C., 7, rue Alfred-Rugel.: 88190 Mulbouse).

## -en poche

## Une leçon de dandysme

PARU dans le premier trimestre de l'année 1924, le Libertinege d'Aragon rendait publique la sinomité. nage d'Aragon rendait publique la singuilère insolence d'un jeune homme qui revendiquait hautement et clairement le scandale pour le ecandale et l'amour pour l'amour : « L'amour m'intéresse plus que le musique Ce n'est pas assez de dire : en un mot, tout le reste n'est que teuffié morte. - Dans une nouvelle préface au Libertinage, datés de 1984, et destinée à la éédition de ce livre dans le cadre des fas reconon de ce avre una la caure des mateises (Eutres cròisses).
l'auteur précisait qu'il tallait entendre ce terme ambigu : « libertinage » dans le sens qu'il avait au dir-septième siècle, et 
qu'ainsi, el on l'entend blen, il s'aglesait d'un défi lancé aux 
idées recues et à la morale admise. Ce qui est effectivement

Ce livre qui ne s'embarrasse d'aucune mode n'a rien perdu de son égrange et agressive saveur. Ce qui s'en dégage mieux, aux régards d'aujount'hui, c'est la leçon de dandysme qu'il contient : le Libertinage demeurera à jamais un livre adolescent. Il épouse avec naturel le scandale (puisque scandale il y a) d'être jeune.

L'intérêt de la présente version tient en ceci qu'elle contient la préface de 1984, laquelle s'avait Jamale paru dans une édition couvants, mais aussi la préface de 1923, laquelle avait été ôtée des Ceuvres croisées par la voionté de l'asteur, ce qui était dommage. Du coup, le livre joue à la teçon d'en miroir, ce qui lui donne un charme de plus.

HUBERT JUIN. \* LE LIBERTINAGE. PAREON. Collection e L'Imaginaire ». Editions Gallimand, 285 pages, 12 R.

Parmi les rééditions : l'Holmeur perdu de Katharina Blum, récit d'Holmich Böll (le Livre de poche) : Hamire de la milice, de J. Delperré de Bayac (le Livre de poche) : l'Histoire et les Sciences, de Pierre Raymond (Patile Collection Maspero).

wes Lanzmann animateur des

effet, au sein ciété « J. Lanz.

dont il est le

re publication

aradji. Intible

quine Grande

en journaliste

zmann compte

ii, un ouv<sub>rege</sub>

יהכם פוקט 🗓

olloque .. es

utour de l'e-

Georges ಉತ್ತ

d'exempla<sub>res</sub>

coment Sanc

: La lune en

eil de • 🚌

o britana que

at in the

Ces mersage.

pignages sec

escopic

ui voucraiare

leur, etc., en

tier dans une

devenir

ioi-même

The IS ARTES

templeres, to

J. tu regigies

redo yrique

Jear-Bapting

ion trings

contat y ay e l'ASFODEL

michan et je

to librare e

TO RECTURE AT

√π: β - 2.0-

2 000 12005-00 0 00 00

n 1111 12

# sur les pavés de Belleville

● Avec Clément Lépidis, la tragédie antique a sa place dans les quartiers populaires.

UJOURD HUI, voici ce qu'on qu'on lirait, grosso modo, dans la dépêche annoncant la tragédie d'Electre : « PARRICIDES A ARGOS. » Deux jeunes gens, Oreste et Electre Atrides, ont sauvagement assassiné leur mère, Clytemnestre, et son amant, Egisthe. Tandis qu'un gigantesque incendie, qui ravageatt plusieurs immeubles du voisinage, rendait l'atmosphère de ce drume encore plus étoujjante, les meurtriers ont affirmé devont les enquêteurs qu'ils avaient voulu venger leur père Agamemnon, décédé il y a quelques années. Selon eux, celus-ci aurait été assassiné par leur mère avec la complicité de son amait. Les deux jeunes meur-tries, qui semblaient en proie à une grande confusion mentale, ont invoqué un « ordre de Dieu » nour expliquer leur acte. L'annoice de ce drame a vivement énu la population d'Argos, où la famille des Atrides était hono-

Car, n'en déplaise à Eschyle. Suripide et Sophocle, Electre, débarrassée des chœurs et des masques, n'est qu'un sordide fait divers. Ils avaient d'ailleurs senti le côté vulgaire du parricide et, pour hisser leur sanglante tuerie au niveau du drame, ils la situèrent parmi les gens de la « haute », avec le renfort des dieux, et lièrent le tout dans un brouet de lamentations. Cela fai-

sait chic, pour public cultivé. Giraudoux, par exemple, et pour ne pas citer d'autres adaptations, en fin diplomate convaincu des usages modernes, sut retirer à Electre ses aspects orageux, grandiloquents, faiseurs, qui risquaient de lever dans le public ce fou-rire contraire à l'esprit de la tragédie; il utilisa la fantajsie, l'irrévérence, les anachronismes, les jeux de mois pour en déminer le côté pompier, avec une virtuosité acquise aux cours

de canular de Normale sup'. C'est pourquoi îl faut féliciter Clément Lépidis pour son entre-prise de démythification et lui serrer vigourensement La Main τouge. Il a redonné sa place



\* Dessin de PLANTU. l'état brut, le drame à la sauce

un bon père de famille, dur à

l'ouvrage et qui rentre épuisé

au foyer comme Agamemnon après la guerre. Il n'a pas son

pareil pour brocher le cuir, ce

qui lui vaut son sobriquet chez

les petits fabricants de chaus-

sures de Belleville. Ce a méri-

tant » n'évoque pas les grandes

Tout le contraire est la Pen-

dule. Moustaches taillées, Mary-

land fièrement vissée à la bou-

che, la chaîne de montre

barrant le ventre, la Pendule a

tont le temps pour jouer au mariou devant les dames : il

exerce l'activité peu contrai-

gnante et bien rétribuée de

Totor (Oreste) apparaît bien

pour ce qu'il est : un petit gars

pas fier qui rêve de brocher le

cuir comme papa et que sa sœur mène par le bout du nez. La Ju-

liette a bien le tempérament

d'Electre, chichiteuse, haineuse, obsédée par l'idée d'en décou-

dre. Pendant huit ans, elle a

gardé pour elle son terrible se-cret. Elle a vu sa mère plonger

la tête de la Broche dans un

seau d'eau jusqu'à l'asphyxie, à

côté de l'amant débraillé et au

milieu de la ripaille. Elle a at-

tendu le retour de Totor, placé

par la marâtre chez des pa-

rents lointains, pour exécuter sa

terrible vengeance. Ah I la mort

d'Egisthe! Ouvert proprement au

tranchet par le Totor, allongé parmi les billets de banque, fruits

de son dernier casse. Un chef-

Mais, l'assassinat de la Cui-

bute, une boucherie. Totor n'a

pas osé, lui. (« Allait-il frapper

cette polirine qu'il avait tétée? »)

d'œuvre chirurgical !

perceur de coffres-forts.

net iconoclaste — fallaît-il le de Grand-Guignol, Foin des dire? — on s'amuse beaucoup dans le Belleville de Lépidis style « dernières années avant le grandes envolées sur les déchirements de l'âme qui font perdre Front pop' » où les flonflons A Belleville, Clytemnestre des bals musettes et la voix de s'appelle la Culbute. Elle a un la chanteuse Jane Chacun floténorme « potentiel de luxure » tent dans la lueur maigrichonne qui attire les mâles comme le des becs de gaz. Et l'on imagine miel les mouches. Son appétit sans contrainte cette triste brinde vivre, son goût pour la bonne chère, la rendent, avouons-le, gue d'Electre enfin calmée, avec, en arrière-plan, l'incendie de assez sympathique. A côté d'elle, l'usine de chaussures où jadis la Broche fait pâle figure. C'est œuvrait son cher papa.

BERNARD ALLIOT. ★ LA MAIN ROUGE, de Clé-ment Lépidis. Seuil, 156 p., 32 F.

## Robert Merle au temps des guerres de Religion

 La difficulté d'inté. grer l'histoire au roman.

U plein milieu du seizième siècle, à l'heure où l'antagonisme catholiques - protestants commence à déchirer durement la France, deux compagnons de guerre, enrichis icl et là de substantielles « picorées », achètent en Périgord une terre, avec une bătisse dessus qui ressemble à un château. Des deux associés de «la frérèche», Jean de Sauveterre et Jean de Siorac. seul le second fera souche. C'est son filis cadet, Pierre, ne en 1551, qui écrit la chronique familiale après coup.

On voit blen queis échos, en notre temps, out pu inciter Robert Merle à se tourner vers l'histoire et cette époque-charnière pour 5'en servir comme support romanesque. On voit bien aussi qu'il est bon et répugne à se choisir un camp dans des disputes qui jouent sur des mots, des interprétations, de sordides intérêts parfois : le manichéisme n'est pas son affaire, et l'on se dit avec lui que ces morts en pagaille pour la gloire de Dieu auraient fait d'excellents vivants pour la

Les choses, cependant, nous paraissent un peu trop bien arrangées pour la démonstration; autour de nos deux hobereaux, volci échantillonnées toutes les

mour noir ne se laisse pas attendrir par tous ces « inno-

cents aux mains vides a. Et pas

de happy end : tout ne finit

pas bien dans cette Suisse où ils ne vécurent pas heureux et

n'eurent pas beaucoup d'argent.

Dans la courte biographie

qu'elle a rédigée elle-même, au dos du livre, Rachel Mizrahi

continue à égarer et à brouiller

les pistes de sa propre vie, cette fois toute aussi hérissée de mys-

tères et d'aventures que celle de

connue sous le nom de Rachel

Mizrahi n'est pas née ici on ne sait pas quand, n'a pas été

elevée, ne parle que dix-sept

langues, n'a pas de racines,

n'en éprouve pas le besoin, ne

bat que la campagne, n'a jamais

été en analyse, ni en Suisse.

\* ADIEU ELDORADO, de Rachel

NICOLE ZAND.

Qu'elle continue !...

Ecrit. >

situations possibles : Sauveterre est un protestant rigide, mais Siorac l'est avec des accommodements, en particulier du côté de la chair, tandis que son épouse restera, jusqu'au dernier souffle, fermement catholique. De ses trois fils, l'un deviendra religionnaire par mollesse de caractère, l'autre - un bâtard - par conviction, le troisième, celui qui raconte, après examen et non sans fréquents troubles d'âme.

Il y a bien Fontenac, le méchant voisin qui est papiste, mais La Boétie (Etienne), du même bord, traverse ces pages comme un archange de tolérance, ce qu'il fut en réalité. Domestiques et manants emboîtent le pas aux maîtres, du moins en apparence, le culte de la Vierge et les habi-tudes plus difficiles à renier qu'on pourrait le croire.

Tous ces ingrédients rassembles, prometteurs de succulent ragoût, comment se fait-il que la sauce se lie moins bien qu'on ne l'espérait ? L'attaque du châ-teau par les Roumes, ces pillards montes d'Espagne en Guyenne. la bataille rangée contre les bouchers qui, à l'occasion de la peste, ont pris le pouvoir à Sarlat, en 1563, oui, nous y croyons et meme nous y sommes emportes par l'allégresse vigoureuse du conteur. La plupart du temps, nous nous sentons génés par une maladresse à intégrer l'histoire dans le corps du roman.

Tantôt elle intervient par pré-diction facile puisque nous sa-vons ce qui s'est passé, tantôt elle s'introduit comme un récit dans le récit : la prise de Calais en 1347 avec l'épisode des Bourgeois ou, deux siècles plus tard, duc de Guise, racontée par le père à ses enfants. L'intrigue se traîne comme elle peut, quotidienne, menue, noyée dans un flot de paroles qui brisent l'articulation du roman « de la famille à la province et de la province au royaume », selon l'ambition de l'auteur.

Un autre parti pris déconcerte : celui du langage. Autant l'usage de certaines expressions régionales anciennes donne de la saveur au style (« mignonner » pour caresser, « tympaniser » pour assourdir de cris), autant l'emploi de tournures archaiques sent l'artifice. Que gagnons-nous en effet, à lire « si vous cuidez que j'en dis trop » ou « que faites-vous céans? » (les exem-ples abondent), dans un texte par ailleurs parfaitement moderge? Romancier chevronné comme il l'est, l'auteur de Week-end à Zuydcoote devait-il céder à ces « trucs » démodés que se refusent, aujourd'hui, la plupart des romanciers saisis par

GINETTE GUITARD-AUVISTE.

\* FORTUNE DE FRANCE, de Ro-

## Les mystères de Genève

● Rachel Misrahi dans les délices de la Série noire.

'HISTOIRE se passe à Genève. John D. Alighieri (fils de Dante A.), un Américain de Paris, fait de la figu-ration en tenue de soirée dans un mauvais film Belle Epoque (« Je suis beau, mais pas jeune, Améri-cain mais extle, acteur mais raté, heros mais fatigué... » dit-il de lul). Un soir, au dernier jour de tournage, alors que, en rentrant à son hôtel, il cherche « à s'inventer une vie pour aller avec son habit », il sauve un inconnu d'un attentat (ou bien d'un enlèvement) et se retrouve acteur de premier plan - ou peut-être comparse ou bouffon - dans un véritable « thriller », avec suspense et rebondissements dans la meilleure tradition du film noir américain.

traite, jusqu'à la dernière page.

Rachel Mizrahi en a eu assez rendre aux mots et aux expresroman sans message, bâti comme un conte moral tout bardé d'ironie mordante et d'hu-

MAX PAGÈS Le travail amoureux éloge de l'incertitude dunod 45 F

Cet Adieu Eldorado court sans dans une suite d'aventures rocambolesques avec « bourreau des Caraibes » déchu en exil mais non dans le besoin, demeure « suississime » gardée par des molosses, putain française alcoolique et frigide, chef de la police amateur de Stockhausen, trésor de 200 millions de dollars, règlements de compte, etc. Du sang, de l'amour, de l'or caché, de la révolution, tous les ingrédients d'un vrai « polar » ont été rassemblés par l'auteur, qui semble s'être bien divertie et qui, comme John D. n'est certaine ment a jamais sortie au milieu d'un film ». Son livre se lit d'une

de se raconter, de ressasser les camps nazis ou l'échec de son enracinement en Israël; elle a vonlu, cette fois-ci, parler d'autre chose que d'eile-même, encore que les héros de Harry et de Où en est la nuit, ses deux premiers livres, aient été volontairement très transposés. Avec Adieu Eldorado, elle laisse libre cours à ce qu'elle aime : Shakespeare, le cinéma américain, le sarcasme à l'égard de la réussite sociale et de l'opulence satisfaite, et, surtout, la délectation gourmande de manier la langue et de faire sions tout ce qu'ils peuvent. Ce

## Un steeple - chase électoral

TEST pas arriviste qui veut. Inutile que le hasard vous mette le pied à l'étrier ou que vos relations vous fassent la courte échelle s'il vous manque l'idée fixe, la fusée porteuse, qui seule peut vous mener jusqu'au but. Parce qu'il est plus distrait qu'ambitieux, Thadés Berkowicz, jeune journaliste provincial, gaspille ses chances et son talent. Il a pourtant pris un bon départ, lors d'une enquête sur un accident de la route dont l'apparente banalité ile une pépinière de scandales. Encore faudrait-il savoir les exploiter. Attention, danger! Les élections de 1967 approchent et personne ne se soucie de voir l'apprenti détective révéler les turpitudes des notables. Choyé par les uns, maltralté par les autres, il se retrouve à la tête d'un nouveau périodique, l'Effort, fondé pour soutenir le candidat de la majorité. Après l'échec de ce dernier, les bailleurs de fonds coupent les vivres et le pauvre Thadée, ce pelé, ce galeux, mord la poussière du chômage. Ses loistra lui permettront de résoudre, pour son propre plaisir, l'énigme qui lui valut honneurs et débolres. Et qui sait si 1978 ne lui fournira pas l'occasion d'une revanche ?

Entre le policier et la politique-fiction, le roman de Martin Even éclaire d'un jour goguenard le panier de crabes limousin, un instant troublé par le parachutage d'un énarque, envoyé de Matignon, et par les gaffes d'un Rouletabille au cœur tendre. Le fil conducteur zigzague à sa guise, de châteaux en maisons closes où les stratèges oublient leurs calculs sous les baldaquins. L'action se déroule si vite qu'elle nous sème parfols en cours de route. Mais qui reprochera à l'auteur de foncer à l'aveuglette puisque, dans son élan.

GABRIELLE ROLIN.

★ LE CANDIDAT DE MATIGNON, de Martin Even. Mercure



beaux quartiers pour le Belle-

à *Electre*, dans les quartiers populaires, là où l'on s'assassine sans prendre l'univers à témoin prix Lange de l'Académie fran-Parisien de naissance et Grec par son père, avait tontes les qualités pour mener à bien l'affaire Electre, en quittant les ville de 1927, en abandonnant les gradins pour les pavés humides, gagne en vie ce qu'elle perd en fausse majesté. Et le peuple

Will Fill LA ot strain

avec les moyens du bord, sans se pousser du col pour autant, et de ses infortunes. Auteur de plusieurs romans, dont notamment cet Arménien qui obtint le grand prix du roman de la Société des gens de lettres et le caise, et dont l'action se situe à Belleville, Clément Lépidis,

alme les passions brûlantes à

N ENTER-11 0 CINS 277

Pourtant, elle ressemblait plus désormais à la megère de Dubout qu'à Casque d'or. C'est la sœur qui a brandi le marteau et qui a cogné, cogné... la mélasse Pour peu qu'on soit un tanti-- (PUBLICITE) -Les « beaux moments » d'un poète : Jean RIVET N (4)

Jean RIVET correspond, selon moi, à l'image, presque exemplaire, que l'on peut avoir d'un poète de notre temps : je veux dire plaire, que l'on peut avoir d'un poète de nôtre temps : le veux dire celle d'un homme que la passion des mots habite tout entier, sans que ceux-ci ne viennent, un seul instant, masquer, voire se substituer à la réalité même de la vie.

Nui, mieux que lui, ne s'inscrit en faux contre cette représentation traditionnelle que le public se fait, aujourd'hul encore, du poète : un individu marginal, brouition et solltaire, perdu dans ses réveries et mai adepté à la société qui le balgne.

RIVET est tout le contraire de ce cliché. Il travaille dans une

RIVET est tout le contraire de ce cliche. Il travaille dans une banque, aime sa femme, son fils, son chien, boit du beaujolais (seulement si îl est bon), porte cravate, prend, deux fois par jour, son train de banlieue et passe ses vacances en Auvergne, parce que la nature y est belle et calme. D'une existence simple et sans histoire ainsi vecue par l'homme, le poète crée de la poèsie à l'état pur, pour nous faire partager ses « beaux moments » qui est le titre

a littérature » dans ces poèmes, aucun effet, non, mais Aucune « litérature » dans ces poemes, aucun enet, non, mais par la seule magle du verbe, une prédisposition particulière à nous faire vibrer d'un rien : une feuille, de l'eau qui bout, des doubles rideaux ou la première neige. Cela me semble tenir du miracle ; c'est le miracle même de l'écriture poètique. Je prétends que le moins « intellectuel », le moins lettré d'entre nous ne peut lire ce poète sans éprouver aussitôt la sensation d'un petit frisson remontant le moille établique le priet pes autent de la procla établique. le long de la moelle épinière. Je n'en dirais pas autant de beaucoup de poètes contemporains plus connus qu'il ne l'est. Sans doute a-t-il en lui cette grâce, cette innocence originelles sans lesquelles aucune

ceuvre d'art n'est possible.

Peut-être suls-je de parti pris, puisque RIVET est aussi mon ami.

Mais si je lis ce texte de quelques lignes, je na me pose plus de questions; l'oublie même l'auteur; je suis en prole au poème:

« L'aube, l'aube. Qu'est-ce qu'il voulait dire ce mot, avec ses roues étincelantes, sa souffrance, ses amants bleus fusillés dans une terre juyante.

L'aube, qu'est-ce qu'il veut ce mot lorsqu'il jait noir et que l'étreinte s'éteint.»

JEAN ORIZET (février 1072)

EDITIONS SAINT-GERMAIN-DES-PRES 70, rue du Cherche-Midi, PARIS-6" - 544-49-37.



- SCIENCE ET PHILOSOPHIE GILLES GRANGER MARKUS AENISHÄNSLIN JEAN CAZENOSE..

Etude mettant en relation étroite l'analyse des concepts et la considération de leur histoire-copport entre la taque naturelle et le formalisant-constitution, évolution et transmission des systèmes d'expression des structures du monde physique ou homain - hommage à Wittgenstein. 15 x 21 - 318 p. - broche ISBN 2-222-02107-3 - Prix : 65 P.

RCHANGES IONIQUES TRANSMEMBRAHAIRES CHEZ LES VEGETAUX

loalyse des modèles théoriques - recherche des couplages métaboliques ou autres -cas particoner des transferts d'anions et de molécules organiques -(69 communications dont 64 em anglaic) 21 x 29,7 - 608 p. - bruchó ISBN 2-222-02021-2 - Prix : **180 f**.

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES PORAMINIPÈRES DU MONTIEN DU BASSIN DE PARIS

Mise en Gridence d'un certain numbre d'expèces comparables à celles Se en emperations a comparables a comparables de Mons (Belgique) - du straintype de Mons (Belgique) - de Mons de limites de Mons de limites de Mons de 21 x 27 - 134 p. - broché

ISBN 2-222-02204-5 - Prix : 48 P. ISBN 2-232-01846-3 - Prix : 210 Y. PHASES BIDIMENSIONNELLES ADSORRÉES

Le point sur les résultats acquis en ce domaine, notamment sur les propriétés thermodynamiques, structurales, vibrationnelles et dynamiques (mobilité), sur le mécanisme des transitions entre les diverses phases. (31 communications dont 27 en anglais)

L'HABITATION DE SAINT DOMINGUE OU L'INSURBECTION

CHARLES DE REMUSAT édition critique, notes et commentaires - dic. J. R. Derré Drante en cinq actes et en prose oposé en 1824 - l'autour constate 14,7 x 20,7 - 272 p. - broché ISBN 2-222-02193-6 - Prix: 50 F

ARCHAEORIAUTICA, I - 1977 L'EPAVE PORT-VENDRES II ET LE COMMERCE DE LA BETIQUE A L'EPOQUE DE CLAUDE resp. : B. LIOU

Collection requelle dont le but est la publication des recherches d'archéologie sous-marine d'archéologie sous-marine ou subaquatique, de la Préhistoire à l'époque moderne – le n° 1 est nonographie sur un navire marchand assurant le commerce de la Bétique. 22 x 28 - 148 p. - broché ISBN 2-222-02173-1 - Prix : **75 P** 

PATRIMOINE GENETIQUE

Etude de quatre villages do Pays de Sault de 1740 à nos jours. J. VU TIEM KHANG, A. SEVIM A partir des registres parolecians et d'état civil, étaboration sur ordinateur de fichiers généalogiques étangraphiques pormentant d'étudier évolution génétique, dénographique et sociologique dans les Pyrénées.

24 x15,5 - 160 p.dout 36 annexes - broché ISBN 2-222-02195-2 - Prix : 45 P MUSICK'S MONUMENT

> Fac-similé de l'édition originale publiée à Londres en 1576 -document sur le goût musical et la pratique instrumentale en Angleterre au XVII . 16 x 25 - 300 p. - relié

ISEX: 2-222-00905-3 - Prix : **85 🏆** ARMEES ET FISCALITE DANS LE MONDE ANTIQUE

Recherches son le support Escal recommended for the very of the con-ded of the condition of the condition of the con-federate politiques on les situations con-tenentiques dans l'Antiquit.

(21 communications dont 3 en anglais et 1 en Italian). 16 x 25 - 504 p. - reid 1 to the condition of the condition

ISBN 2-222-92104-9 - Prix : **205 P** POUR UNE POLITIQUE DE LA PEDIATRIE

L.M. RAYMONDIS 21 × 22,7 - 203 p. - broché 155:1 2-222-02163-X - Prix : **57** P

REPLEXIONS CRITIQUES SUR LES BILANS

Réflexione, un pienau méthichlogique, sur la mesura unique de l'émergre : principes et limites - nécessité de repesser une comprabilité émergétique adaptée à la réalité future. 21 x 29,7 - 176 p, dont 50 tabl. - brothé ISBN 2-222-02151-0 - Prix : **57 P** 

LES ORLIGATIONS CONTRACTUELLES DANS LE DROFF FRANÇAIS DES XIII. EL XIV. SIEGLES D'APRES LA JURISPRUDENCE DU PARLEMENT - Tome !!

15 x 25 - 628 p. - relia (SBN 2-222-01976-1 - Prix : **229 F** 

A UN CONTINUUM. ATOMES BT MOLECULES HAUTEMENT EXCITES

ÉTATS ATOMIQUES ET

MOLECULAIRES COUPLES

Analyse des propriétés des états -sait très peu liés (états de Rydberg) soit pertundes par un continuum -rible important en astrophysique pour la physique atomique et maléculaire et pour la photochimile. (28 communications en anglais) 21 x 29,7 - 364 p. - brocke ISBN 2-222-02200-2 - Prix : 135 P.

ANDRÉ MARTINEAU

Travaux et contérences du mathématicien André Martinean, dont la currière de chercheur lat orientée vers les fonctions analytiques, la cohomologie dans les falsceaux 16 x 25 - 880 p. - refiè

Two-dimensional adsorbed phases COLLODUE

### **SCIENCES HUMAINES**

ET L'ASIE CENTRALE DES ORIGINES A LA CONQUETE ISLAMIQUE Leurs relations à la fundière des

(25 communications dont 10 en anglais et 2 en russe) 21 x 27 - 352 p. - broché THÈMES DE RECHERCHES

SUR LES VILLES ANTIQUES D'OCCIDENT

COLLOQUE
Permanence et discontinuité de la ville dans le temps et dans
l'estrice - rûle des commonications lluvraies dans la genèse et la villes antiques.
(27 communications dant 4 en tatlen, 4 en allemand, 3 en englais) 22 x 23 - 428 p. - broché ISBN 2-222-01595-2 - Prix : 195 P.

en méditerranée

L'élevaça à l'époque préhistorique et au Moyen-âge, en Provence, en Corsé, et au Maghreb de nos jours -préoccupation actuelle : la préservation 21 x 29 - 290 p. - broché ISBN 2-222-00165-0 - Prix : 95 P.

RIBLIOGRAPHIE DES **GUVRES DE MOLIERE** Publices au XVII • Siècle L'œuvre de Mclière, replacé dans son contexte littéraire,

16 x 25 - 928 p. en 2 volumes - refi-ISBN 2-222-09563-8 - Prix: 250 F. L'Analyse

ET SES APPLICATIONS

Bulan des préoccupations et des intérêts lies à l'aspect méthodoi des questions démographiques : points fondamentaux et études particulières. 21 x 27 - 552 p. - brocks

ISBN 2-222-01955-9 - Prix : 175 P. ÉTUDE PSYCHOLOGIQUE DU CADRE DE VIE CL. LEVY-LESGYER

Engalta sur les becalts de Français à jés de 17 à 24 ams, de formation applaire, protessimmelle et d'appartenance géographique différentes. 16 x 25 - 124 p. - broché 153N 2-222-02179-0 - Prix : 39 P.

GRANDS NOTABLES DU PREMIER EMPIRE

2 - Most-Blaco, Léman : A. Palisel-Galilard Distionnaire biographique, par ordre régranal, de l'étile SCCIC-CONCIDION VELL 1810. 15311 2-222-02252-9 - Pris: 45 P.

1 - 16 x 25 - 144 p. - breché 2 - 15 x 25 - 116 p. - broght ISEN 2-212-01293-7 - Prix : 38 P.

PAROISSES ET Communes de Prance (dictionnaire d'histoire e et démographique) AUBE A VIII Remen statistique qui, par en procedé de ficties, parmet de sulvre l'érchetion administrative et démographique des communes de l'Aube.

ISBN 2-222-02141-3 - Prix : 125 P.

**Editions du CNRS** 15 quai Anatole France. 75700 Paris

16 x 25 - 840 p. - relié

# L'écriture buissonnière

(Suite de la page 17.).

AIS ce goût des images toutes faites est insécarable d'une attention sans a priori, et coulum à tout ce que le monde donne à voir de plus menu

Le narrateur attaché aux pas du Professeur d'américain Le narrateur attache aux pas du rroresseur d'americant accumule les petits falts en tous genres, y compris caux qui n'ont rien à voir avec son enquête. Il le fait en collectionneur, en érudit incertain de ce qu'il va tirer de son travail, tel Michel Serres passant en revue, à tout hesard, les pleds dans la peinture de Carpaccio. On verra bien...

En fait, cette curiosité flottante ne tarde pas à porter ses fruits. Elle nous vaut à tous les coins de page des

### par Bertrand Poirot-Delpech

visions inédites, et formidablement pénétrantes, d'un décor quotidien que l'abus d'images finit par nous cacher. Je recommande à ce propos une visite aux tranchées boueuses de la Défense. Elle restitue une absurdité que nous avons perdue de vue, et atteste le rôle irremplaçable de l'écriture pour nous rendre l'innocence du premier regard sur les choses. Autre prouesse de suggestion : la description, pleinement communicable par son intimisme même, de la Piazza Navona,

si pétrie d'histoire que la moindre poignée de porte y prend le « partum d'un ancien cercueil où le mort serait seulement une poupée habiliée de dentelle de velours ».

La vie ne se distingue plus, à la limité, d'un vertige devant l'insignifiant, recherché en priorité dans la réalité, et ressenti, en art, comme un comble.

La fontaine de la Plazza Navona enchante et fascine le narrateur parte qu'elle exprime avec exagération des senti-

ments inexistants et des idées vides. Elle rivalise avec sa glace en cornet pour ne rien dire. Pividal se repait de baroque comme Queneau des aléas du langage. Mals its le font. I'un comme l'autre, en savants autant qu'en joueurs.

Il paraît que la distance de la Terre à la Lune a été calculée grâce à la courbe des inexactitudes commises au course des aléas que la courbe des inexactitudes commises au course des aléas en la courbe des inexactitudes commises au course des aléas en la courbe des inexactitudes commises au course des aléas en la courbe des inexactitudes commises au course des aléas en la courbe des inexactitudes commises au course des aléas en la courbe des inexactitudes commises au course des aléas en la courbe des inexactitudes commises au course des aléas en la courbe des inexactitudes commises au course des aléas en la courbe des inexactitudes commises au course des aléas en la courbe des inexactitudes en la course des aléas en la courbe des inexactitudes en la course des aléas en la courbe des inexactitudes en la course des aléas en la courbe des inexactitudes en la courbe des ine

cours des siècles en la mesurant. La mathématicien Queneau en avait pris bonne note ; l'arpenteur Pividal s'en souvient aussi. Il ne désespère pas d'arriver à une certaine vertis en interprétant la fausseté dont il sait le langage frappé

L'humour et le charme de l'écriture buissonnière tiennant à sa passion de signifier quand même, à tatons. sa passion de signifier quand même, à tatons.

\*\* LES FLEURS BLEUES, de Raymond Queneau. collection Folio,

Gallimard, 286 pages, 9,20 francs.

† UN PROFESSEUR D'AMERICAIN, de Rafaël Pividal, collection

« i'Instant romanesque n, Salland, 116 pages, 23 francs.

### récits

## Psychiatriefiction

WDLLE différence entre un gardien de prison et moi ? • Un jeune psy-chiatre britannique, Paul Fidler, brillant, malheureux en ménage, a perdu toute ambilion carrié-riste au contact de ses malades. Il est confronté à une jeune femme amnésique, version contemporaine et séduisante de l'énigme Gaspard Hauser. Au cours de séances d'hypnose, le médecin reconstruit le passé de sa belle amnésique; d'où vient la cohérence stupéfiante de cet univers parialtement étranger? Fidler doit cholsir entre deux vérités : celle de la psychiatrie traditionnelle, de ses supérieurs, de ses amis, ou bien, en totale

Avec John Brunner, la sciencefiction contemporaine a deux auteurs en un. Il porte en luimême toutes les contradictions du monde anglo-saxon : américain par sa foi dans le progrès, dans l'intelligence, dans la capacité de l'homme à surmonter les crises les plus dures, il reste anglais par sa profonde humanité, son horreur de la violence, son pessimisme éclairé. Il est le fondateur d'un prix Martin-Luther-King, qu'il administre de Londres, où il habite. Les lecteurs français le connaissent eurtout pour Tous à Zanzibar (1969). roman politico-sociologique centré sur les Etats-Unis d'un avenir très proche, où violences individuelle et collective désintègrent une Terre surpeuplés.

Comme Wells, par-delà le gadget et le Space Opera, îl traite la science-liction comme imprévu des sciences humaines. cans tomber dans le délire psy-chédélique d'un Philip K. Dick ou d'un Harian Ellison. Au récit éclate, presque boursouffe, de Tous à Zanzibar, à l'image de la société américaine, répond ici le déroulement implacablement classique et très britannique d'A l'ouest du temps. Mais quel sujet i Dès 1957, Brunner observait la mutation de la osvchiatrie occidentale : malaise des médecins : incapacité de l'institution face à l'inhabituel, à l'enormal : Impossibilité d'établir des rapports véritablement humains sous le carcan d'une hiérarchie omniprésente.

Mais c'est de la science-fic tion, et la réponse n'est pas celle de Laing ou de Cooper. John Brunner évite toute interprélation simpliste du thème antipsychlatrique. Le lecteur, tas-ciné et déboussolé, découvre, au terme d'une progression irrésistible, que le chcix n'est pas entre un paradis perdu à l'ouest fortable.

ALEXIS LECAYE, \* A L'OUEST DU TEMPS, de John Brunner. Robert Laflont, collection a Allieurs et demain 2, 285 p., 39 F.

Se perfectionner, ou apprendre la langue est possible LES COURS D'ANGLAIS DE LA BBC

cours avec explications en français Documentation gratuus : EDITIONS DISQUES 88CM 8, rue de Bori - 75033 Paris

# Le cœur d'une mère Le «Temps

ver de terre qu'on martyrise, le

rouge-gorge dont il serait bon

l'amour d'une mère pour son fils, la tragédie n'est jamais loin.

de couper les pattes).

A folie n'est pas loin. Elle qu'on tue à coups de fourche, le s'infiltre dans les replis du monologue intérieur de cette mère qui vit dans l'attente de la mort de Philippe, son fils Car, obscurément, elle sent qu'il va mourir — mais comment? mais où? - comme si

l'excès même de son amour, de son attention, de ses angoisses devait immanquablement précipiter l'événement redouté Certes, elle tente de le conjurer. Mais chaque détail du quotidien la ramène à cette scène au cours de laquelle « deux messieurs » sonneront à sa porte. Elle leur ouvrirs. Et, doucement, elle lenr dira : « Mon fils est mort?»; ils inclineront la tête avec

Cette mort, des pensées sacrilèges, des pensées de « salope », la conduisent parfois à la désirer : quelle délivrance ce serait! Elle toucherait l'assurance et

Qu'elle se tourne vers Dieu, la nature ou les hommes, elle ne rencontre que sa peur, que cette obsession terrible qui l'envahit et qui nourrit son esprit malade de visions sanglantes (le renard

Le Monde

Service des Abounements 5, rue des Italiens 75437 PARIS - CEDEX 09 C.C.F. 4287-23

ARONNEMENTS Smols 6 mois 3 mois 12 mois

FRANCE - D.O.M. - T.O.M. 115 P 210 F 345 F 400 P

TOUS PAYS ETRANGERS PAR VOIE NORMALE 205 F 390 F 575 F 760 F

etranger

L - BELGIQUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS - SUISSE

143 F 255 F 385 F 510 P

II — TUNISTE 180 F 340 F 500 F 650 F

Par vole aérienne Tarif sur demande

Les abonnés qui palent par chèque postal (trois volets) vou-dront blen joindre ce chèque à leur demande.

Changement: d'adresse défi-nitifs ou provisoires (de ux semsinés ou plus): nos abonnés sont invités à formuler leur demande une semaine au moins avant leur déport.

Venillez avoir l'obligeance de rédiger tous les noms propres en capitales d'imprimerie.

Edité par la S.A.R.L. le Monde.

Reproduction interdite de tous arti-cles, sun accord avec l'administration.

1975

Joindre la demière d'envoi à toute correspon

- - -

sous-louerait la chambre de Phi- Comme si les mères ne pouvalent lippe. « Je suis un monstre. Les aimer que dans la douleur, comme monstres, on les supprime, on les si la douleur leur était nécessaire pour pouvoir aimer. C'est tout au moins ce que suggère ce bref récit de Jean-Claude Fontanet. Dans sa simplicité, il restitue parfaitement le cheminement d'une névrose.

\* Jean-Claude Fontanet, par Emile Chambon,

ROLAND JACCARD.

\* MATER DOLOROSA, de Jean-Claude Fontanet. Avant-propos de Marcel Raymond. Editions l'Age d'homme. 64 p., 28 P.

# mémoires

## immobile » (Suite de la page 17.)

Dès lors qu'il est question de est présenté ici n'est ni le prod-gieux négateur du désespoir de

d'homme's (si peu de mois après avoir sacrifié son ministre Pierre Mendes France aux exigences de la société de consommation...); qui compare l'occupation de la France par les nazis à celle que lui feralent subir les partis; qui s'interrogeant non sans ambiguité sur Hitler, s'entend rappeler par le colonel de Bonneval les atrocités qui déshonorent le Pührer, et conclut alors par une formule qui n'est pas précisément dans sa bouche une condamnation : «Ce n'était pas

est très beau. Claude Mauriac démontre ainsi que l'on peut nier l'histoire d'incomparables servi-JEAN LACOUTURE

# Notes de voyage dans l'Ile

"Un livre d'une liberté merveilleuse, étonnant, insidieux comme un collage de Max Ernst"; CLAUDE ROY

"Cet écrivain conquêrant et intemporel s'est engage sur une vole royale". JEAN-MARC ROBERTS

"L'un des plus beaux textes qu'on puisse lire aujourd'hui". JEROME GARCIN

ROMAN/JULLIARD

Le Charles de Gaulle qui nous

juin 1940 ni le majestueux souversin de soi-même qui recon-naissait aux autres nations, vingt ans plus tard, le droit à l'existence. C'est tout de même. le vainqueur de 1944, raidi dans sa maîtrise t sa lucidité, puis le chef de gouvernement de, 1945, à la poigne royale. Puis apparait le leader du R.P.F., dont Claude Maurisc ne cherche pas à dissi-muler la furibonde intolérance, l'homme qui déclare qu'il a toulours su qu'il lui fandrait traiter en adversaires la Résistance et les alliés ; qui prétend que la France « ne tui a pas donné

Avec ses ombres le portrait passage du temps et rendre à

\* Claude Manriac. «Le Temps immobile \* Tome V : Almos de Gaulle » Grasset, 544 pages, 75 P.

Tome VI : c L'Eternité parfois s. Ed. Beifond, 224 pages, 39 F.

et la mélancolie Ha risinerei er 🥳 melle pare : Æ ter iver TO 1" "

1 Terms 如實。

TAHAR BEN MILIONA

The state of the s The state of the s

THE RESERVE S. C. LEWIS CO.

THE PARTY OF THE P The special services

THE R. LEWIS CO., LANS.

The second second second second

THE PERSON OF PERSON OF THE PARTY OF THE PAR

The second secon

2. da A49 14'22'0 1699'06.

· 《中华·中国的中华· "发生的种种"。 C. Asia, S. Shill an Proper Se.

A SECURITY OF PROPERTY.

A SHA KING MERCHES A

THE PARTY AND THE PARTY AND A PARTY AND THE PARTY AND THE

COR L. BREAM, A BOOM 

in the factories of the pasting of the co

The section of the se

tion the granting of plane

the second second

17 的影響 44 温度管理

Ayyab entre l'espoir

ALAIN SOSOUTT

The analysis of the second sec

:1;2":

ye markara ili

31.70

100

42.0

3.8 i.E.

file of the

jāritāt ∷~⊷ .

The Park Co.

≥00 m-100

R T

Star William

₹8. g...j.

٠٠ :: المُعَلِّمَةُ وَوَ

·秦生: -

915 × ....

G :25-1

Sec.

.

\*\*\*

1.00

TE CHEER BY LE BARETS to their a contract

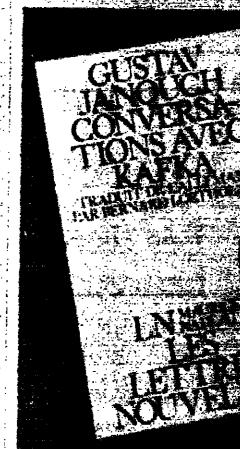

هكذامن الإمل

عكذامن الإمل

spectacle de d'un vertige dans la rée.

porte y prend

et fascine le ion des sentialise avec sa iit de baroque ; ils le font

Lune a été commises au tien Queneau s'en souvien: ertaine vérité igage frappé

ière tiennent

ilection Folio.

ires

Temps bile la page 🚎

ie Gaulle qu inc i n'est n. le sad du delesses a r mayest sette to mema or man autrus manu march or man Committee of the commit

er tuning. The D. Better

-571

65.

7.7

# Les allusions de Jean Joubert

E romancier de l'Homme Quand le poète s'interroge, il de sable, prix Renaudot a quelque chance de repérer 1975, est un poète abondes bribes de réponses, souvent dant et reconnu. Il réunit l'enluyantes, toujours à plusieurs semble de ses poèmes en un sens : le principal est qu'il volume de trois cent trente pages, continue à s'interroger au sein remarquable pour son unité de de paraboles et de symboles ion et pour la haute conception qu'il transmet sans en épulser qu'il se fait de la parole prol'équivoque. Des rapports se férée. Jean Joubert, même s'il créent ainsi entre la conscience hérite de la génération de Pierre et la nature, et aussitôt ils se Emmanuel et de Jean-Claude défont. Chaque arbre, chaque colline, cheque plage ont des significations sur lesquelles rien Renard un besoin de partir à la recherche de l'absolu ou de ses approches, ne peut concede précis ne peut être dit, sinon voir un lyrisme éloquent et épiun chant velouté et àpre à la que : sa quête est plus leutrée, plus allusive, quelquelois plus lapidaire dans con expression. Peu à peu s'en dégage comme De même, il n'appartient pas ncore à la génération des poètes qui remettent en cause le fonctionnement du langage : le sien est pleinement adepté à

un devoir du poète : il faut accepter l'ambiguité essentielle et v trouver non pas l'angoisse paysage, l'espace, le temps, au lieu de nous paraître hostiles, en deviennent fraternels parce qu'ils ressemblent à notre promettre une dimension élégiaque Les objets aussi participent à ce deli à l'harmonie, dont à la longue doit naître une entente plus hagarde, plus diffuse, plus riche de ne pas se laisser défi-

Ouant à l'être aimé, il passe également par une série de métamorphoses et de pertes d'identité, au terme de quoi il acquiert une ampieur étrange, où connaissance et aliénation ne sont plus contradictoires. Un poème d'il y a dix ans concilie quablement la dignité et la dou-

Que sommes-nous parmi ces murailles glacées, toi la gisante et moi le supplient, toi terre rouge et mol la pluie qui rôde, toi flamme basse auprès du vent courbé? Que sommes-nous sur les cimes de ter, amants perdus dans une nuit tibreuse, arrachent linges et broussailles Jusqu'à ce que se lève aux marches violentes la longue terre de nudité? Main de solell au versant d'une épaule.

une mise en clair de ses propres mystères. Il est donc, histori-

quement parlant, un des poètes

marquants, avec par exemple Roger Kowalski, qui assurent la

relève d'une perpétuelle inter-

rogation traduite en un langage qui garde tous ses prestiges

D'un bout à l'autre de ce

recueil courent des vers qu'on

peut assimiler à des aphoris-

mes : « L'œil s'ouvre, le soleil.

Il est midi sur notre sang. > Ils

rendent parfaitement les hantises

et les bonheurs d'un esprit qui

évolue entre plusieurs variantes

de l'éblouissement devant l'énig-

me. Celle-ci est partout, pour

dans la finalité de la vie et de

pertum d'herbe troissée, ô chevelure, et cet orage lauve qui s'apaise dans la chembre de verre maintenant traversée par l'extrême cri de lumière.

Ainsi cloués sur la blancheur géante, nous sommes le chaos, la source, la blessure et dans le vent ce bruit ancien d'âme qui grince

ALAIN BOSOUET. \* LES POEMES 1955-1975, de Jean Joubert. Grasset, 336 p., 45 F.

## Sayyâb entre l'espoir et la mélancolie

• Un visionnaire de la nouvelle poésie arabe.

Ja renia toure pensue
si le cœur n'en est pas la source.

EST avec Sayyáb que la poésie arabe est entrée dans la modernité, un e modernité commune aujourd'hui à des poètes aussi différents que le Syrien Adonis ou le Palestinien Darwich. La vie de Sayyab tut courte et dure : un tissu de solitude et d'exigence. Il milita dans le parti communiste irakien de 1945 à 1963. Il fut, comme le note André Miquel dans sa présentation, - un communiste désenchanté ». Né en 1927 à Jaykour, près de

Basrah (Irak), «une rigole de papil-lons noctumes », Sayyab mourut à l'âge de trante-sept ans après un long voyage dans le territoire de la maladie et de la douleur. Sa vie ful traversée de rêves inachevés, d'échecs et de désillusions. La déchirure qu'il portalt en lui et qui caractérise l'ensemble de ses textes est le fait d'une lucidité radicale oscillant entre lumière et ombre, symboles du bien et du mai. C'est une poésie enracinée dans le quotidien à l'écoute de l'homme pauvre, l'homme exploité partout et toujours. Entre le romantisme et le néo-

realisme, l'écriture de Sayyab annonce la rupture et le renouveau. Poète engagé, il fut le visionnaire de la nouvelle poésie arabe. Homme du peuple, modeste, reclus dans sa maladle, il sut donner aux grands mythes de la culture populaire arabe un soutfle neuf, celul du rêve de révolution. Sa mélancolle cependan l'emporte souvent sur l'espoir. Ainsi, à l'humanité, il prédit un avenir fiévreux, promis à la haine et autres misères. «Le poète d'aujourd'hui, écrivait-il en 1957, est comme saint Jean, dont les yeux lurent dévorés pour avoir vu les sept péchés maîtres du monde. » Lucide et serein. Sayyāb ferma les yeux sur le monde avec pudeur et discrétion. Il profita d'un silence pour s'en aller. Il faut signaler enfin qu'André Miquel a réussi une très belle traduction, comme en témoigne ce

« Je suis mort, et un mort ne ment

O toi, éclat du jour, [l'argile de l'Iraq [f] Iraq... =

TAHAR BEN JELLOUN.

\* LE GOLFE ET LE FLEUVE, de Sayyab, traduits de et présentés par André La Bibliothèque arabe,

## religion

## Quand Satan écrit à André Frossard

Un diable sur mesure.

PRES Dieu, le diable Après les Mémoires de Jésus, de Jean-Claude Barreau, voici Satan qui écrit à André Frossard. Moins osé, l'exercice est en outre moins périlleux, car l'auteur peut faire dire impunément tout ce qu'il vent à son correspondent : il n'existe pas de texte de référence analogue à l'Evangile. Lucifer n'a pas commis l'imprudence de s'incarner officiellement. C'est un « esprit pur » déchu — assez inconsistant et un mythe bien commode pour les croyants qui entendent limiter la responsabilité des hommes

Si le diable n'existait pas, il faudrait l'inventer. L'esprit du mal — le Malin — sécurise en mēme temps qu'il fait peur. A tous les coups, on y gagne. Quel dommage que les talents des exorcistes ne soient pas plus souvent utilisés I

Personne n'enverra de lettres de rectification au journaliste il reconnait très franchement n'avoir jamais rencontré le dia-ble — qui utilise cet artifice littéraire pour rosser ses propres adversaires et régier ses comptes avec le siècle où la Providence

La règle du jeu est simple : tout ce que le diable aime, André Frossard, en bon chrétien, le déteste. En conséquence, le vingtième siècle est pour Luciser a ce qu'il y a de plus beau », puis-qu'« il se vautre dans l'irreli-gion »; il croit en faire à sa tête, en réalité il réalise les volontes de Satan « arec exactitude et célérité ».

### Une interminable liste de péchés

La liste des péchès du monde est interminable. A croire que nous vivons en enfer sans nous quement passées sous silence. Le diable 2 chaussé des lunettes terriblement sélectives. Il se vante comme il respire; cette enflure risque d'aboutir au résultat inverse de celui qui est escompté. André Frossard l'a plus ou moins pressenti qui avoue par l'inter-médiaire de son héros : « Les vérités [contenues dans les lettres] ne convaincront personne.»

Personne? C'est beaucoup dire. André Frossard a un public fi-dèle qui apprécie son humour, ses paradoxes, son agilité verbale, pour tout dire son talent. Mais le talent, il ne faut pas le forcer, et c'est là une tentation subtile à laquelle il est difficile de résister. En définitive, et malgré les apparences. André Frossard finit par être complice de son diable sur mesure, domestiqué, aux réflexes bien conditionnés. Il est même des moments où Satan s'exprime, à peu de chose près, comme Mgr Lefebvre, mais avec plus de brio. Par exemple

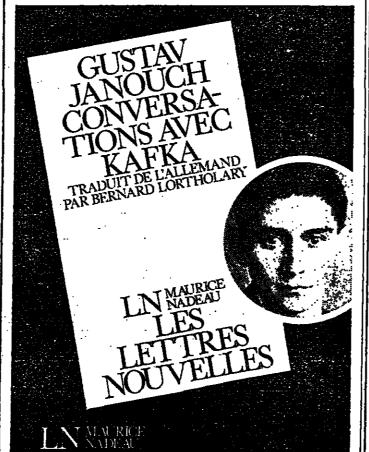

a L'Eglise penche plus encore que la tour de Pise et je ne rois personne pour la retenir. Ses structures se disloquent et l'évacuation doctrinale sere bientôt achevée. La crosse [des eveques] enroulée en point d'interrogation n'est plus qu'un symbole de perplexité dogmatique, et si Jesus Christ revenuit poser la question « Pierre, m'aimes-tu? [les evèques], n'oseraient pas répondre

Peut-on badiner avec le diable? Voilà ce qui vient à l'esprit en refermant cet essai pave de bon-nes (?) intentions. On n'empêchera pas nombre de chrétiens fussent-ils progressistes — de préférer le diable de Léon Bloy ou de Georges Bernancs à ce Lucifer d'opératte quelque peu rabâcheur.

avant d'avoir consulté Ménie

Grégoire! »

HENRI FESQUET.

\* André Frossard, LES TRENTE-SIX PREUVES DE L'EXISTENCE DU DIABLE. Edit, Albin Michel, 213 pages, 29 F.





**Pierre** Viansson-Ponté

Léon Schwartzenberg

"Le plus beau livre de l'année".

le Nouvel Observateur "On a beaucoup écrit sur la mort. Peutêtre cependant ne l'a-t-on encore jamais fait comme le font dans "Changer la mort" L. Schwartzenberg et P. Viansson-Ponté".

### Maurice Chavardès Témoignage Chrétien

"On croit entrer dans un livre triste. On en sort apaisé comme d'un bain de mer. Et plein de ressources". Claude Manceron / L'Unité

"Une réflexion qui se situe à un rare degré d'élévation, un langage directement perceptible, "Changer la mort", c'est tout cela et beaucoup plus encore". Irrespirable. Passionnant. Dur et grave".

Amal Naccache / Jeune Afrique

"Ce mélange de colère et de bienveillance,

de rage devant la douleur et de douceur devant les douloureux, ce ne sont pas seulement "justes paroles", mais evidemment une manière d'être... c'est beau un médecin qui ne parle pas comme un "grand patron" mais comme un homme". Claude Roy / le Nouvel Observateur

"Trois cents pages terribles et haletantes". Maurice Clavel / le Nouvel Observateur "Un maître-livre déchirant de lucidité

avec des bouffées de tendresse dans une violence contenue". Marcel Péju / Le Point "C'est un livre pour appeler l'avènement

d'une nouvelle génération de médecins. On n'oubliera pas pourtant qu'il existe des médecins profondément humains. Léon Schwartzenberg, par exemple, en est un".

Paris Match

"Jamais plus, après avoir lu ce livre, on ne pourra aborder la mort pour les siens ou soi-même de la même façon".

Denise Dubois-Jallais / Elle "Un livre à la fois éprouvant et magnifique". Bernard Chapuis / V.S.D.

"Un livre bouleversant".

Marie-Claire

"L. Schwartzenberg et P. Viansson-Ponté s'en prennent à des dizaines de clichés clinquants et d'idées rouillées. lls sont, au meilleur sens, humanistes".

"On peut ne pas être d'accord avec ce livre provocant, d'une lucidité effrayante et exaltante à la fois. Mais il faut le lire parce que personne n'échappe finalement aux questions qu'il soulève".

Michel Tournier/Le Monde

"Pour vivre et mourir en adulte, il faut ouvrir les yeux. Ce livre le fait avec une gravité et une sensibilité rares". Annie Coppermann / Les Échos

"Un grand cancérologue, de réputation mondiale, témoigne de ce qu'il vit dans le concret de sa profession. Sans concessions ni grandiloquence. Un journaliste de grande culture exprime ses réflexions en alternance avec le témoignage du médecin. Et cela donne un ensemble d'une très grande densité". Marc Oraison/Le Journal Quotidien Rhône-Alpes

Leon Schwartzenberg Pierre Viansson-Ponté

ALBIN MICHEL

### lettres étrangères

### Thomas Bernhard

Comme Peter Handke dans ie Maiheur indifférent (Gallimard), comme Franz Innerholer dans De si belles années (Gallimard), Thomas Bernhard donne une terrible image de son enfance.

Cela constitue la seconde partie du livre, ou du moins le second développement de l'ouvrage. Les données humaines apparaissent alors comme les sources réelles de la démarche philosophique : une fols encore, sans rupture. La famille, c'est « une tragédie ». Les parents créent pour nous un monde minable et puant, « ne nous concernant pas, nous détruisant et voulant nous anéantir ». Il faut changer ces données atroces afin a que nous puissions finalement nous dire que nous arons, au moins un certain temps, vécu dans notre monde », et non dans le monde de nos parents ; 90 % des hommes échouent, dit Thomas Bernhard. Et la mère est la plus terrible broyeuse d'êtres. Incapable de spiritualité, comme toutes les femmes, elle enferme un jour son fils dans « la pièce en encorbellement :. d'où il doit mendier

Le processus de la « correction : intervient d'une manière la fois ultérieure et simultanée, et il a plusieurs sens. Corriger l'existence d'une façon parfalte, c'est se suicider. Mais il y a une autre correction, équivalente. On appelle l'être qui vous est le plus cher au monde, et l'on bâtit pour lui une œuvre parfaite : par exemple le Còne, où Roithamer enfermera la sœur qu'il adore L'œuvre d'art fait mourir celul qui la crée et ceiui à qui on la destine Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas ainsi. Rolthamer et sa sœur sont morta Mais le Cône est là. Et le livre de Thomas Bernhard est là. Et, dans ce livre, il est aussi écrit que l'affreuse per-ception que Roithamer a eue de sa mère et de son enfance peut, elle aussi, être corrigée. De même, sans doute, que le suicide de Rolthamer. Car le véritable processus est une correction de la correction de la correction, et cela n'a point de

Il y a autre chose aussi, c'est l'écriture. Grondante et obsédante comme le bruit de l'Aurach, faite de répétitions et de roulements à la Péguy, elle est structurée par les chiffres et chantante comme une partition : calcul et musique, pour tendre au but final de l'aventure, ce que Thomas Bernhard nomme l'ultime frontière, où il est impossible de vivre, mais où l'on peut demeurer tant que l'on

NICOLE CASANOVA. ★ CORRECTIONS, de Thomas Bernhard, traduit de l'allemand par Albert Kohn. Gallimard. Collection a Du monde entler s. 328 pages, 49 F.

# Uwe Johnson et la passion de la comptabilité

de bord d'une émigrée allemande à New-York confirme l'importance d'Uwe Johnson.

ECRIVAIN allemand Uwe Johnson a la passion de la comptabilité. Quand il reçut en 1977 le prix Büchner, attribué à son roman Une année dans la vie de Gesine Cresspahl, il stupéfia son auditoire en lui servant, en guise de discours de réception, la liste complète, sous forme de litanies, de toutes les dépenses, y compris un poste spécial pour la préparation du discours en question, auxquelles il comptait affecter les 10 000 marks représentant le montant de cette récompense.

Le deuxième tome d'Une année dans la rie de Gesine Cresspahl, qui paraît aujourd'hul en français, ne nous fait grâce, lui non plus, d'aucun détail statistique, depuis le prix des concombres et des rhubarbes achetés par l'héroine chez son marchand de lé-gumes jusqu'à la température exacte enregistree à Königsberg en janvier 1938, sans oublier les chiffres de la réduction des populations juives en Pologne pendant la seconde guerre et le dénombrement hebdomadaire des victimes de la guerre du Viet-

New-York, le premier tome d'Une année dans la vie de Gesine Cresspahl nous falsait découvrir (cf. le Monde du 27 février 1976) à la fois l'amérique entre le 20 août et le 19 décembre 1967, agitée par les remous de la guerre du Vietnam et des émeutes noires, et, à tra-vers le récit raconté par l'héroïne, Gesine Cresspahl, à sa fille qui veut absolument savoir la vérité, la chronique des années 1931-1935, depuis la petite ville mecklembourgeoise de Jéri-chow, sur les bords de la Bal-

Utilisant le même procédé, le deuxième tome de cette somme (restée à ce jour inachevée, l'auteur ayant été obligé, face à une surabondance de matière. d'ajouter un quatrième tome aux trois initialement prévus) nous révêle, lui, la double histoire parailèle de l'Amérique entre le 20 décembre 1987 et le 19 avril 1968, et de l'Allemagne hazie entre 1935 et 1945.

Récusant aussi bien la conception de la littérature engagée, à la mode en Allemagne, que celle du romancier-arbitre « regardant passer les balles, tout en scruient ce qui se passe dans la tete des joueurs », Jonnson considère que la tache de l'écrivain est de a servir d'intermédiaire enire les individus, en leur transmetiant les informations

Conçu sous la forme du carnet qu'ils sont avides de savoir les de bord d'une émigrée allemande uns sur les autres ». Une appirauns sur les autres ». Une aspiration qui sous son apparente modestie, exige de la part d'un auteur une exceptionnelle maitrise de la forme comme du

> Pour ce qui est de la forme du présent livre, sans jamais prendre parti, décrivant avec ie même détachement l'invasion de New-York par les cancrelats, la « nuit de cristal », l'assassinat du pasteur Martin Luther King. Jonhson fait preuve, une fois de plus, d'une sorte de génie pour conférer aux faits, par leur simpie confrontation, un pouvoir d'expression presque insoutena-ble. Pour ce qui est de son style, il est malheurensement difficile d'en juger, tant la traduction laisse (c'est le moins que l'on puisse dire) à désirer.

On ne demande pas à chaque traducteur d'accomplir les pronesses d'un Valery Larband face à l'Ulysse de Joyce. Mais il n'est pas concevable de prendre la Bohême (en allemand : Böhmen) pour un village, de reprendre littéralement en fran-çais le mot : « Windhundhus » (bus-levrier) employé ironiquement par l'auteur pour désigner les célèbres « Greyhounds » américains, de parler d'une « dissolution » (sic) donnée à un prisonnier de guerre pour qu'il fasse reparer ses bottes, ou d'un « couplage » associant une per-



Il n'est pas possible d'ignorer la succession des germanismes (a Tu veux faire Cresspani plus fort qu'il n'était n, « Il avait l'air plus petit que dans le souve-nir »), de ne pas être heurté à chaque instant par les maladres ses de style (« On avatt comme portes des portes en métal peint d'une couleur verdaire s), les fautes de français (« ils n'evolent le droit d'entrer que le midis), ou même les phrases purement et simplement incompréhensibles, comme celle où il est ques-tion du poète allemand Hans Magnus Enzensberger déclarant que le peuple de Cuba « avait de la joie une conscience qui était capitale et d'un sens très pro-Faut-il accuser le traducteur

faut-i accuser le manuceur (lorsque l'on sait ce que gagnent en général ceux-ci)? Faut-i plutôt accuser l'éditeur, plus soucleux de voir figurer un nom flatteur à son catalogue que du produit qu'il livre au lecteur? Un fait est certain : on se plaint avec raison du manque d'intérêt que rencontre chez nous la littérature étrangère, en général, et allemande, en particulier, Il est à craindre que des traductions comme celle de ce roman d'Uwe Johnson ne dégoù. tent à jamais ses lecteurs éven-

JEAN-LOUIS DE RAMBURES.

\* UNE ANNEE DANS LA VIE DE T UND ANNESS PAHL, d'UNE John-GESINE CRESSPAHL, d'UNE John-son. Traduit de l'alismand par Anne Gaudu. Gallimard, 518 pages, 89 P.

# AMÉRICAINE

chemins convenus. Elle s'essatera

alnsi à l'amour avec un bellâtre

athlétique, surnommé « la bou-gie d'allumage », idole de l'èquipe

locale de rugby, avec qui elle doit

ruser pour echapper aux consi-

gnes de chasteté de l'entraîneur;

elle complètera son éducation

sezuelle avec un voyou au blou-

son éclatant, qui falllira la tuer

sur sa moto. Assez piètres essais

pour affirmer la liberté de son

6 Ginny, passagère burlesque et désarmée d'un voyage non-stop au bout d'elle-même.

ISA ALTHER est nee en 1944 aux Etats-Unis, elle est inconnue en France. Le titre de son premier roman, Ginny, ne dit pas grand-chose, La jaquette qui recouvre l'ouvrage est hideuse. L'épaisseur du volume peut décourager. Et cependant, il faut tenter le voyage et monter dans la nacelle de cet imposant ballon-sonde qui, par une étonnante dérive, vous emporte dans les complexes courants d'uns ame féminine d'aujourd'hul — du septième ciel aux pires turbulences.

Ginny, c'est Virginia, née Babcock, chassée pour adultère par son mari, et qui revient dans son ment malade. Retour au pays et retour en arrière sur l'itinéraire brise de sa vie, succession de chapitres comme les dates d'un calendrier, saynetes qui vont peu à peu recomposer, pièce par pièce, la personnalité tourmentée d'une jeune femme parvenue aux limites de l'endurance et au bord du

Fille d'un général dont l'usine fabrique des bombes pour le Viet-nam et d'une mère qui aime à composer des épitaphes, Ginny aurait pu devenir une citoyenne comme il faut de cette petite ville du Sud où sa famille est influenta. Elle ne se reconnait guere dans la morale de ses parents et un féroce goût de l'indépendance va la pousser hors des

Entre salade de soja et hourgeons de peyotl

Pour la remettre dans le droit chemin, on l'envoie alors dans un collège chic de la Nouvelle-Angleterre. Une vieille fille essale de l'enfermer dans Descartes, illusoire application dont la délivrera une lesbienne intrépide. Eddie. Et voici Ginny installée liberté o où l'on reinvente Thoreau entre salades de soja et bourgeons de peyot!, Heu de refuge des femmes martyres de la phallocratie. L'élément mâle du lieu entre en conflit avec ces suffragettes qui incarnent à ses yeux un défi à la famille et au

Un peu fatiguée des « sœurs », Ginny se laissera séduire par un brave garçon, Ira, ce qui provo-quera le suicide d'Eddie. Voici maintenant Ginny mariée : enfant, servitudes domestiques, rap-ports de bon voisinage et fornication à dates fixes. Ennui et un jour à écouter un déserteur voulant l'initier à la transcendance par le « coît rituel ». Surprise en flagrant délit de nirvana par son mari, Ginny sera chassée avec son mage qu'elle perdra aussitôt de vue.

C'est ainsi qu'elle revient auprès de sa mère mourante, éton-

née d'avoir si jeune accompli autant de gâchis avec sa vie et presque malgré eile. C'est en vain qu'elle attendra de cette femme de devoir un ultime conseil sur la mise en pratique du bonheur. Sa mère morte, Ginny partira pour on ne sait où, décidée simplement à ne pas être une morte-vivante.

\* Dessin d'ORLIC.

Avec ses allures de romanfeuilleton comico-héroïque, Ginny offre une piquante et tumul-tueuse synthèse de l'a american way of life 2 revue et corrigée à la lumière des fantasmes les plus actuels. Equipées sau-vages dans le domaine sexuel, contestations et contre-culture, mirages du retour à la nature, croisades anti - phaliocratiques, vertige des disciplines orientalohippies, quêtes du vrai Ego et basses manœuvres de la libido petite-bourgeoise, tout y est. On passe de Peylon place au C des ivresses à la Kerouac à celles d'Erica Jong, mais Lisa Alther nous offre ce pot-pourri des conventions et des anti-conformismes avec un même détachement ironique, une originalité de ton qui lui sont propres. Le trait est aigu, l'observation rapide narquoise, les tableaux sont habilement contrastés, le dialogue

un roman nourri de l'air du temps ; il a de la force, du rythme, une verve imagée et cocasse qui nous convainquent d'accompagner jusqu'au bout cette jeune Américaine en tranait entre illusions et détresses.

PIERRE KYRIA.

\* GINNY, de Lisa Alther, traduction de G. Magnane, Gallimare, 554 pages, 65 F.



dimanche 5 mars de 10 h. 36 à 17 heures.

(Las repas seront servis.)

triber teathers

ा शास्त्रका ्रा १८ अगस्य प्रदेश स्त्री <del>केला</del> १९४८ - इत्तर स्वरूपक स्थापन स्त्री

The The Property of Synaphic and a synaphic

and the same of th

The second secon

The second secon

Cour. que se sunt ... Year

Carrent ...

the result was true that they appeared to the party of th

The state of the s

on the supple of a girl took about a supple of the control of the

ि श्रीकृष्ट हैं असे श्रीकृष्ट हैं। जन्म के रोज के स्ट्रीकृष्ट स्ट्री

and an online the designment of the and Autor Manageria, Manageria, Company of the Comp

the transfer of the second contraction of

TOTAL LINE OF STATE O

The second of th

And the second of the second o

্যান্ত্ৰ হয় প্ৰদান কৰা ক্ৰমেৰ ১৯৯৫ ১০ জেলা এ প্ৰক্ৰিক ১৯ ন্ত্ৰাক্ষ্মিক মুখ্য এই ১০ জেলা ১৮ চনকৈ সক্ষমিক্ষাক্ষ্মিক প্ৰ

The second of th

All Carriers and C

DEMINITALS DESAME:

· 有可能的是 人名斯特尔 医含 155元中枢

the forest transmit to decimal

Bar eletter in bit an bereit The second of the second second second second

a particular factor that groups -

Project And Application (Mrs.

The second secon

And the second

A CONTRACT ON THE - Chian der Etgeneralie Andles

# leux romancières/juliaris

# Henriette Jelinek

Ann Lee rachète les âmes

"Ce roman tient du miracle... Il faut applaudir à tout rompre l'incomparable livre de chevet de cette première moitiè d'année.' JEAN-MARC ROBERTS "LE MATIN DE PARIS"

# Raymonde Vincent

**Les Terres** heureuses

"Plus qu'une saga de la vie paysanne au siècle dernier, ce livre porte la marque d'une sensibilité et d'un tempérament. Un livre unique et bouleversant. CAMILLE BOURNIQUEL



عكدنامن ولاصل

ويذارمن رالامل

pas possible d'inoc on des germanique faire Crescocal pa stait 2, c Il crest les que dans le sont les que dans le some e pas être hame int par les mais (a On avail come ories en metal per eur verdaires) nois lais notes trer que le min phrases pure celle ou li es to te allemend ha insberge: cicae de Cuba : can onscience qui et

user le tradice Senz-ci) : 2227 a l'éditer à catalogue que l'ave au l'entre au l'entre au l'entre au l'entre certain aison du manger entre character aurangers entre character entre char Mangere, et al. dre que ge Johnson he day

DE RAMBUREL E DANS LA VIER PAHL. Time les l'allemand for L. td. 515 1-2005 ill

to junto, the unit of the control of PIERRE KYCL Carlotter but

· :: ·

# «Entre chienne et louve»

 La verve saroureuse de Michèle Perrein.

NTRE chien et loup, c'est le crépuscule. Entre la chienne qui lèche la main et la louve qui mord - là où les femmes semblent en être aujourd'hui - est-ce l'aurore ? L'apparition d'un rapport différent entre la femme et le monde... et donc entre la femme et l'hom-

A son douzième livre, pour parler des femmes, Michèle Perrein renonce au roman et à ses personnages. Elle se livre elle-même, se situe, décrit sa famille, son enfance, sa jeunesse... Cette analyse du silence, de la contrainte acceptée, de la résigna-tion magnifiée, qu'elle replace dans l'histoire du monde, la romancière la commence par des instantanés personnels.

De petits faits vrais vous font brutalement percevoir votre condition de femme, même quand on a connu une enfance de a garçon manqué », quand on n'a été ni réprimée ni violée, qu'on a juste subi ces banales agressions de copains on d'inconnus dans la rue et le métro. On rentre tremblante d'avoir été humiliée par le contact d'une main anonyme... et le compagnon sourit avec une affectueuse incompréhension : « Allons, allons, pas de quoi jaire un drame... » Ce fut pour Michèle Perrein la première faille qui conduira à la séparation du cou-

Donc, elle s'explore, microbe sous le microscope. Puis elle ouvre le champ. Le microscope devient caméra et balaie l'histoire des femmes, qui est une histoire du silence, celle du viol et de la torture qui, d'homme à femme, prend toujours un caractère sexuel. L'histoire des sorcières - dont seul Michelet osa dire qu'elles avaient tenté de prendre le pouvoir de la parole, le pouvoir de l'esprit. Michèle Perrein, dans Gemma Lapidaire, a conté l'aventure tragique de villageoises qui s'étaient donné droit de voir, de prédire, de guérir et ont été déclarées sorcières Est-ce un hasard ? Le récit fut

violence des hommes. Prenons la plus spectaculaire : le na-zisme. Pour s'en débarrasser, on l'enferme dans des circonstances, dans un pays : l'Allemagne. On repousse alnsi l'horreur loin de soi. Mais si, une fois sondés les fantasmes, les reves, les pulsions, la volonté de pulssance, on devait s'avouer : « Nous sommes tous des nazis allemands » ou du moins, nous pouvons le devenir. Les jeunes de chez Baader refusent de voir que leur vio-lence est symétrique de l'autre, la monstrueuse violence des pères qu'ils répudient... et que leur mauvaise conscience repro-

### Pour que ce soit

On peut ne pas toujours être d'accord avec les positions prises par Michèle Perrein, se refuser à participer aux guerres mais aussi aux actions et manifestaaussi aux actions et manifesta-tions qui sont organisées par les hommes et selon leurs critères ? Oui... et non. Quand — du fait des hommes, effectivement — votre patrie — constituée et gouvernée par des hommes, c'est vrai — se trouve envahie, vous avez beau n'avoir pas été consultée, n'avoir pas voulu cela, consurce, n'avoir pas voulu cela, vous êtes tout aussi humiliée, brimée, menacée que les hommes; et par la responsable. Même chose pour l'injustice sociale. Etre consciente de notre condition c'est lutter aussi contre cela en s'alliant aux hommes... sans se fondre dans leux organisations. leurs organisations.

Grave. ce livre est écrit avec le brio, la verve savoureuse qu'on connaît à cette romancière si charnellement enracinée. Il oblige à se mettre en question. à passer en revue nos consentements aux violences héritées ou acquises, nos résignations, nos ruses, nos coupables indolences. Tonique, il montre que, les rela-tions maître - serviteur ayant changé, la mise-en-second de la femme, pour être millénaire, n'est nullement fatale. Entre chienne et louve, pour que ce soft l'aurora il feur france la soit l'aurore, il faut frayer le chemin d'un pouvoir sans vio-lence, c'est-à-dire — excusez du peu mais c'est là le prix — inventer.

DOMINIQUE DESANTI.

\* ENTRE CHIENNE ST LOUVE, de Michèle Perrein. Ed. Grasset, 259 p., 39 F.

# La Mère de Pondichéry

• Une vie selon la philosophie de Shri Aurobindo.

A Mère de Pondichery aurait feté, le 21 février, le centenaire de sa naissance, si elle n'avait « quitté son corps » (selon l'expression traditionnelle indienne) il y a quatre ans. Elle s'était installée en Inde dés 1920. au côté de Shri Aurobindo (1) (qu'elle avait connu six ans plus tôt). La Mère avait fondé un organise (l'ashram) dont les recherches complexes reposaient sur la philosophie de Shri Auro-bindo : celui-ci reconnaissait en elle son égale, sa contrepartie idéologique, son exégète. Cet ashram considéré (notamment par Nehru) comme un laboratoire pilote tourné vers la pédagogie. l'urbanisme, la psychologie. la quête socio-spirituelle, a accepté en permanence deux mille hommes, femmes et enfants de toute origine, et quelques milliers d'autres qui y ont effectué des stages plus ou moins longs, pour en diffuser — parfois à leur insu — un style différent (sinon supérieur) de penser et

Contrairement à Shri Auro-

bindo, qui a laisse une œuvre monumentale, la Mère n'a enseigné que par son exemple, que par ses actes et ses réalisations. Une vie désintérèssée, transpa-rente, apparemment matérialiste! Elle avait voulu mettre fin à la conception erronée que le pratiquant spirituel doit mepriser la vie matérielle : elle y des rizières de l'ashram laissait. par exemple, un surplus dont elle faisait don au gouvernement indien. Elle employait, dans des conditions exceptionnellement bonnes, quelques milliers de gens du pays qui, avant la création de l'ashram, vivalent dans un désert commercial et culturel. Ainsi, au lieu de fonder une institution de plus, vouée à la charité facile — dans le contexte d'un pays victime d'abus économiques colonialistes. – elle ap-prenalt à ceux qui gravitalent autour de son « entreprise florissante» à ne plus compter sur l'aumône fortulte d'un poisson, mais à vouloir le pecher eux-

Désintéressée ? Absolument, Le 10 février 1933, elle écrivait à son fils, polytechnicien : a J'aimerais à te montrer notre établissement. Il vient de s'accroître de quatre naisons que j'ai achetées en mon nom pour la jacilité des

écritures; mais il va sans dire ou'elles ne m'appartiennent. pas. L'ashram, avec tous ses mens mobiliers et immobiliers, appartient à Shri Aurobindo, c'est avec son argent que je fais face aux dépenses presque formidables qu'il représente (notre budge! annuel est [...d') environ 650 000 francs); et si mon nom parait en certaines occasions (comples en banque, achats de maisons, automobiles, etc.i, c'est. comme je te l'ai déjà dit, pour la convenance des écritures puisque c'est moi qui « manage »

Bien qu'apparemment matérialiste, des 1926 la Mère obtenait de Shri Aurobindo la charge spirituelle de ses disciples. Puis cette mission exclusive a partir de 1950 (depuis que le Maitre trainer une nouvelle génération de chercheurs à se connaître, à connaître et representer l'enseignement de Shri Aurobindo, à participer à la création d'une nouveile humanité. Se mieux connaitre pour mieux se maîtriser. transformer toute faiblesse en force tout déséqui!lore en harmonie. C'est de la rupture entre le corps (inerte, opaque, récalcitrant) et les facultés qu'il héberge que proviennent les mala-

dies, le vieillissement et - pourquoi pas ? - la mort. Assainir ce corps et lui insuffler une lucidité de plus en plus aigué c'était sur ce point que portait son effort processus évolutif, ce dernier état connu de l'a humain » soumis à la procréation animale et à la brutalité de la mort : là lui seml'homme. Cette volonté constituait la clè de voûte de la superstructure esotérique qu'elle appelait, avec l'auteur de la Vie divine, le « Yoga întégral ».

C'est l'aventure de cette transformation radicale vécue par la Mère que relate, dans un style tres personnel. Satprem dans sa Maigré la dévotion et la fidélité de l'exégète, cet ouvrage est à taine misanthropie et un pessi-misme totalement étrangers à la Mère marquent cet ouvrage en profondeur. « La raison fut une aide: la raison est l'entrave », dirait Shri Aurobindo.

### PRITHWINDRA MUKHERJEE.

(1) Albin Michel vient de publier le tome 12 des œuvres complètes de Shri Aurobindo : Eéponses, e 680 lettrés à ses disciples ». Textes groupés, traduits et préfacés par Jean Herbert.

### histoire

## Un économiste à visage humain

• Le socialisme ne s'accomplira qu'en supprimant la monnaie.

N un temps de sondages et E d'informatique, de pour-centages et de statistiques, René Sédillot incarne une famille d'économistes libéraux menacée de disparaître : celle des têchniciens demeurés humanistes an milieu des calculs. A la gestion de l'imprévisible fondée sur une

qu'incertaine, il préfère les cer-titudes stables de la morale et de l'histoire. L'une et l'autre lui donnent des convictions qu'il développe d'une plume alerte et malicieuse, dans des ouvrages composés suivant des méthodes et un esprit traditionnels, pour ne pas dire traditionalistes.

Celui qu'il consacre aux innombrables et diverses expériences capitalistes tentées depuis l'époque pharaonique jusqu'à nos jours entend bien établir, avec discrétion mais vigueur, la supériorité de ce bon vieux capitalisme. L'auteur expose donc sans en omettre un seul les échecs de toutes les formes de collectivisme esquissées à travers le temps et l'espace. La simple existence de la monnaie en condamne à ses yeux le principe. Pour lui, « l'outil monétaire... en permettant de capitaliser » ouvre tot ou tard « la voie au capitalisme ». Faute de rompre avec lui, les socialismes echoueront toujours,

l'auteur ne reporte pas sur les individus l'aversion qu'il éprouve envers les doctrines.

> Le prêche de Condorcet

Au terme d'un long voyage travers l'Egypte, la Chine, l'Inde, l'Amèrique anciennes et leurs organisations communautaires il brosse, de Babeuf à Kari Marx, quelques portraits de prophètes socialistes souvent almables et parfaitement équilibrés. a Il est trop facile, après coup, de le dénoncer sans nuances », écrit-il même au profit d'un certain Staline. Peu d'anciens sta-liniens se permettent aujourd'hui autant d'obligeance. Pour la période contemporaine, le cha-plire consacré à l'Afrique souffre d'une connaissance trop sommalre du terrain.

Des citations nombreuses, blen rendent agréable la lecture de cette grosse étude. g Pauvres, si vous avez faim, travaillez pour le riche : il vous associera à sa richesse », prèchait ainsi Condorcet, ardent apôtre de 1789. Ce propos et quelques autres rap-pellent opportunément quels équivoques charrient parfois les révolutions. Pour René Sédillot. leurs chances n'en subsisteront pas moins « aussi longtemps que les hommes aspireront à un sort différent et meilleur, et que les mots justice, égalité, communauté, garderont leur pouvoir de séduction ». C'est la raison

GILBERT COMTE. \* HISTOIRE DES SOCIALISMES de René Sédillot, Payard, 468 pages, Un important ensemble de textes sur l'écrivoin le plus lu en France et à l'étranger. Seize pages de documents rares. »



Chemin de Repentance - Aix-en-Provence. Abonnement (4 numéros) : France, 50 F - Etranger, 55 F
Diffusion librairies : Nouveau Quartier Latin, PARIS. Diffusion librairies : Nouveau Quartier Latin, PARIS.

disponibles et envoyés france, 10 F le numéro Sont encore disposibles at envoyes france, 10 F te numero :
34 FREUD - 35 DUBUFFET - 39 BUTOR - 40 BEETHOVEN - 41 MELVILLE - 43 KLOSSOWSKI - 44 BATAILLE - 45 FELLINI - 48 MAUSS
50 GUTENBERG - 51 XENAKIS - 52 MICHELET - 53 ARAGON. —
15 F te numero : 57 HUGO - 58 LACAN - 61 DE BEAUVOIR - 62
ILLICH - 63 BEAUBOURG - 64 LYOTARD - 65 LE ROY LADURIE
66 BONNEFOY - 67 MAHLER. — 70 numero spécial 20 F : LA CRISE
DANS LA TÊTE.

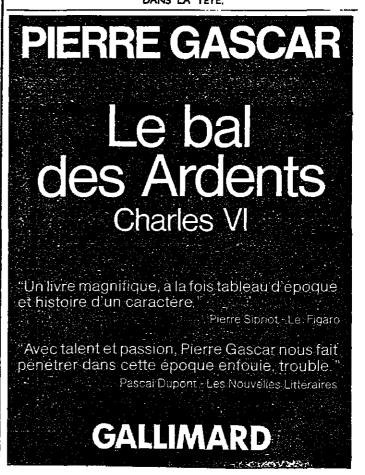

# LISEZ LA SUITE.

Voici le N° 2. Avec la suite de la grande lègende celtique d'Auclair et Deschamps ; la suite de l'épopée de Corto Maltese en Sibérie par Hugo Pratt; le second chapitre de "Ici même", roman fantastique de la petite propriété, écrit par Tardi et Forest.

La propriété, c'est aussi le sujet du Dossier avec Emmanuel Le Roy Ladurie, Regis Debray, Robert Jaulin. Et puis encore, la bande dessinée vue par un Goncourt, Didier Decoin. A Suivre, le magazine du récit, 108 pages, 10 F, chez votre marchand de journaux. En France, en Belgique et en Suisse.



5, rue Mallet-Stevens, Paris (18º). 19, rue du les-Cuirassier, 68000 Colmar.

François BÉNARD Nous apprenons la mort de

M. François BENARD, député (P.R.) de l'Oise (5º circonscription). président du conseil général, édé dans la nuit du 1º au 2 mars. décédé dans la nuit du 1er au 2 mars.

[M. Francois Bénard était né le 28 janvier 1903, à Feuquières (Oise). Il était maire de Saint-Omer depuis 1929, conseiller général depuis 1931 et président du conseil général de l'Oise depuis 1948. Elu dépuié de l'Oise sous l'étiquette R.G.D. (Rassemblement de la gauche démocratique) en 1956, il fut constamment réélu ensuite sous l'étiquette U.N.R. puis U.D.R. Il quitta co groupe en mai 1969, après avoir appelé à voter « non » au référendum sur les régions, mais anima le comité départemental de soution à la candidature de Georges Pompidou. Après sa réélection, en mars 1973. M. Francois Bénard s'était inscrit au groupe « Union centriste » où siégeaient des députés C.D.P. et certains étus » prètés » par l'U.D.R. En 1974, lors de la fusion de ce groupe avec celui

lors de la tusion de ce groupe avec celui des réformateurs, M. Bénard avait adhéré celur du parti republicain. Il avail renoncé à se présenter aux prochaines légistatives et M. René Lenoir, secrélaire d'État, tente de lui succèder.]

Maurice YAUSSARD

— La famille Yaussard.

M. Georges Zumblehl et Mme. née Guédy-Vaussard, et leurs enfants.

M. et Mme Louis Testenoire,
Le colonel et Mme René Dupuls et leurs enfants.

M. et Mme René Leclerc et leurs enfants. ont is douleur de faire part du rap-pel à Dieu de

M. Maurice VAUSSARD,

écrivain, ancien vice-président de Pax Christi, ancien directeur de l'Institut français de Milan, Les obsèques auront lleu à l'église Saint-Sulpice (chapelle de la Vierge), le lundi 6 mars. à 10 h. 30. Inhumation au cimetière du Père-Lachaise.

44, rue Diderot, 94300 Vincenties. L, rue Godefroy, 69006 Lyon. (Lite page 36.)

- M. et Mme François Caze et Théophile. font part du décès accidentel de leur flis et frère, Antonin, à l'age de quatre ans. Toutens, 31460 Caraman.

— M. et Mme Robert Croquez,
Me Jean Croquez et Mme,
Nicolas Croquez,
Melle Brigiste Croquez,
Mme Albert Croquez,
Mr Jacques Croquez, avocat à la
cour de Faris et Mme,
M. et Mme Barbowitch

M. et Mme Berkowitch, Et toute la familie, ont la douleur de faire part du Philippe-Albert CROQUEZ, survenu subitement en son domicile, à Paris, dans sa quarante-neuvierne

le 24 février en l'église Saint-Antoine des Quinze-Vingts, à Paris, et l'inhu-mation au cimetière de l'Est à Lille, dans le caveau de famille. 9. rue Saint-Dominique,

— On nous prie d'annoucer le décès de L. Robert DUCROT,

De la part de : Mme Félix Moussy, Eme André Meunier, Mme Marguerite Millerioux, Mile Odette Félix, M. et Mine Alexandre Reisinger.

Ses cousins et cousines. M. et Mine Robert-Decoster et leurs

Ses illielles.
Le service religieux sers célébré, le vendredi 3 mars, à 10 h. 30, en l'égilse Seint-Ambroise. 71 bis, boulevant voltaire.
Famille Decoster, 52, rue Truffaut, 75017 Paris.

et leurs enfants. M. et Mme Marchon et leurs en-

M. et Mme Jacques Derne et leurs

- On nous prie d'annoncer le décès survenu à La Rochelle de

Mme Charles GATAU,

Les obsèques religieuses ont é célébrées le lundi 9 janvier 1978.

La famille, profondément touchée La famille, profondement touchee par les marques de sympathje qui leur ont été témoignées lors du décès, prie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages ou envois de fleurs, se sont associées à leur deuil, de trouver le l'expression de leurs sincères remerclements.

Mme Marce! Lecoin,
 M. et Mme Jean-Pierre Lecoin.
 Et leurs enfants,
 Et toute la famille,
 ont la douleur de faire part du

M. Marcel LECOIN, maltre de recherches honoraire au C.N.R.S.,

leur époux, père et grand-père, survenu le 24 février dans sa solkante et obzième année à VII-lejuif (94800). Les obsèques ont eu lieu dans l'in-timité, le jeudi 2 mars, au cimetière du Père-Lachalse, à Paris-20.

[Né en 1908, Marcel Lecoin, docteur ès sciences, était maître de recherches au C.N.R.S. à la division de physique expérimentaie de l'Institut de physique nucleaire d'Orsay — et spécialisé dans rétude du rayonnement bâta, en métrologie des radio-èlements et en micro-calorimetrie.]

- On nous prie d'annoncer le décès de

M. l'abbé André LYONNET, premier vicaire de Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine

dans sa soixante-douzième année et la cinquante-troisième de son mi-nistère dans le diocèse de Paris. nistère dans le diocèse de Paris.

De la part de :
M. Jean Lyonnet, son frère, conseiller bonotaire à la cour d'appei d'Orléans et de Mme, née Marguerite Barreau, sa belle-sœur,
Du clergé de Saint-Pierre de Neuilly et des diocèses de Paris et de Nan-terre. terre. De ses neveux, nièces, cousins, et cousines,

De tous ses auciens et anciennes amis et dirigés.

La cérémonie religieuse sera célé-brée en l'église Saint-Pierre de Neulliy-sur-Seine, le samedi 4 mars, à 8 h. 45. L'inhumation sura lieu dans l'intimité à Dornecy (Nièvre). Ni fleurs ni couronnes.

104. rue Charles-Bauhaire. 45140 Saint-Jean-da-la-Ruelle. 90. avenue du Roule, 92200 Neuilly-sur-Seine.

La direction et les collabora-teurs de l'armement L. Martin ont le regret d'annoncer le décès, dans sa cent deuxième année, de M. Louis, Gustave MARTIN, ancien capitaine au long cours,

ancien capitaine au long cours,
armateur,
fondateur de l'atmement L. Martin,
président honoraire
de la Cumpagnie franco-camerounzise
de navigation.
Lo service religieux aura lieu le
samedi 4 mars, à 14 h. 30, en l'église
de Tesse-Froulsy par Couterne
(Orne). (Orne). Cet avis tient lieu de faire-part.

leurs enfants,

M. et Mme François Ohresser et eludian Tonic » de SCHWEPPES.

Ses enfants et petits-enfants, Mme Raymond Finck, sa sœur, Mme Jean Ohresser,

Et M. et Mme Jacques Taupin, ont la douieur de faire part du décès de M. Pierre OHRESSER,

survenu le 25 février 1978, à l'âge de L'inhumation et la cérémonie reli-gieuse auront lieu le 8 mars à Saint-Siffret (Gard).
Cet avis tient lieu de faire-part. Es La Rouvière, 83, boulevard du Redon, 13009 Marseille.

Mme et M. Pierre Payen,
Leurs enfants, parents et alliés,
ont la douleur de faire part du

décès de

Mine venve Robert PAYEN,
surrent te 25 février 1978, dans sa
quatre-vingt-huitlème année.
Les obsèques ont été célébrées le
ler mars 1978, à Arcis-sur-Aube.
Trésorerle générale des Alpes de
Haute-Provence.
22. boulevard Victor-Hugo,
04000 Digne.

On pous pris d'annoncer le décès de M. Albert PEETERS,

M. Albert PRETERS,
inspecteur général honoraire
de l'enseignement moyen belge,
directeur honoraire
de l'Ecole européenne de Bruxelles,
survenu à Uccie, dans sa quatrevingtième année.
Les funérailles suivies de l'incinèration ont eu lieu dans l'intimité.
1180 Bruxelles,

— On nous prie d'annoncer le décès, survenu en son domicile, le 27 février, de Mme Charles SCHULMANN, née Suzanne Bernard, l'âge de quatre-vingt-dix ans. Les obsèques ont eu lieu dans l'in-

Avenue de Messidor, 190.

De la part de ses enfants : M. Robert Schulmann. M. et Mme Jean Schulmann. M. et Mme Claude Schulmann, de leurs enfants et petits-enfants, De sa belle-sœur. Mme Gastor Schulmann, de ses enfants et petits-

- La familie remercie très sincère

ment toutes les personnes qui se sont associées à sa peine lors des décès de Mme Louis MICHAUD, et de M. Louis MICHAUD, née Elisabeth Delahaye.

> Soutenances de thèses DOCTORAT DETAT

Samedi 4 mars, à 14 h. 30, univer-sité de Paris - X, salle C 26, M. Reni Virgoniay : « Blondel et le moder-nisme ».

Communications diverses Deux manifestations sont organisées en hommage aux combatants de l'Armée française qui luttérent en Indochine, lors du coup de force jeponais le 9-10 mars 1945, sur résistants ou déportés, le samedi 4 mars, à l'arc de Triomphe, à 18 heures; le dimanche 5 mars, à 11 h. 30, en l'égitse Saint-Louis des Invalides, messe célèbrée par Mgr Seitz, dernier évêque français du Vietnam.

Déjeuner « haguettes » à la Rose d'Asie, 16, avenue de Clichy, 75018 Paris.

Cet avis tient lieu de faire-part.

— M. et Mme Philippe Ohresser et leurs enfants.

M. et Mme Jean-Pierre Ohresser et coires Beaufour.

M. et Mme Jean-Pierre Ohresser et 75116 Parls. Tél.: 235-17-08.

## RADIO-TÉLÉVISION

### JEUDI 2 MARS

CHAINE III : FR 3

22 h. 45. Journal. 23 h., Un événement.

FRANCE-CULTURE

FRANCE-MUSIQUE

CHAINE I: TF 1

18 h. 25. Pour les petits; 18 h. 30. L'île aux enfants; 18 h. 55, Feuilleton : La passagere; 19 h. 15. Une minute pour les ferumes; 19 h. 45. Eh bien... raconte!; 20 h., Journal.

21 h. 15. Série dramatique : Jean-Christophe (première partie : L'aube), d'après Romain Rolland, adaptation Cl. Mourthe et F. Villiers, réal F. Villiers, avec D. Hinz, G. Moller, P. Luhr, W. Semmelrogge, B. Schier, A. Betz, M. Berlin, 22 h. 10. Titre courant : avec Mme Marie Romain-Rolland, veuve de l'écrivain : 22 h. 20. Allous au cinéma (spécial cinéma italien).

CHAINE II : A 2

18 h. 25, Isabelle et ses amis; 18 h. 40, C'est la vie; 18 h. 55, Jeu: Des chiffres et des lettres; 19 h. 45, Jeu: Les six jours d'Autenne 2, 20 h., Journal. 21 h. 5, FILM : LE PERE TRANQUILLE, de Noël-Noël et R. Clément (1948), avec Noël-Noël, C. Olivier, N. Alari, J. Artur, J. Varas (rediff.,

Dans une ville de Charente, sous l'occu-pation allemande, un petit bourgeois pan-toullard est, à l'insu de tous, le chel d'un réseau de résistance.

22 h. 40, Série documentaire : Légendaires (Les falseurs de mort), de P. Dumayet, Ph. Alfonsi et P. Pesnot. Réal., A. Léonard, Le Légende des Mazzeri, ces hommes qui entretienzent des rapports secrets avec la mort en Corse. 23 h. 10, Journal.

19 h. 45, Thèmes variés... Haydn à Londres : Playel, Eaydn;
20 h. 30, Cycle aymphonique en direct du grand auditorium... Nouvel Orchestre philinamonique de Radio-France, dir. U. Segal, avec P. Hiraborn, volon : «Les stigmeithès», prèinde [F. Schreker), «Comerbo pour violon» (A. Berg), «Symphonie n° 1. Than » (Mahler); 22 h. 30, France-Musique la muit... Enseigne pour une école de mouettes : Sturaii ; 23 h., Autualité de la musique traditionnelle ; 0 h. 5, Musique pour une semaine de bonté... «Le délire des doigns.» : Schubert. Brahms; 1 h., Enseigne pour une école de mouettes : Farnaby, Poulenc. H. Wolff, Stravinsid. G. Viotti.

CHAINE III: FK 5

18 h. 35. Pour les teunes; 19 h. 5. Emissions régionales; 19 h. 40. Scènes de la vie de provincé: A pierre fendre, de S. Leroy et M. Gérard (prod. FR 3 Lyon): 20 h. Les leux.

21 h. 10. FILM (un film, un auteur): SI CETAIT A REFAIRE, de C. Lelouch (1976), avec A. Aimée, C. Deneuva, Ch. Denner, N. Arestrup, F. Huster.

Après quinzs ans de réclusion, une femme rétrouse l'enjant qu'elle s'est lait faire en prison et qui a été éleué loin d'elle.

22 h. 45, Journal.

18 h. 30. Quelques nouvelles de Tchekhov : « Dou-chetchka » : 19 h. 25. Biologie et médecine : Le tabac

chemanas ; is in a prince s, d'après le rocten de la santé; 20 h., « Nuits de prince s, d'après le rocten de J. Ressel, avec E. Dandry, M. Sarcry, A. Weber, risi, G. Godebert; 22 h. 30, Nuits magnétiques... Anima-tion : à 22 h. 35, Cinéastes sans images : Michéle Rocter.

18 h. 2, Musiques magazines ; 19 h., Jazz time ; 18 h. 45, Thèmes variés... Haydn à Londres : Flayel,

### **VENDREDI 3 MARS**

CHAINE 1 : TF 1

12 h. 15, Jeu : Réponse à tout ; 12 h. 30, Midi première : 13 h., Journal ; 13 h. 35, Emissions régionales : 14 h. 5, Emission pédagogique (repr.

14 h. 55, FILM: LE PLUS JOLI PECHE DU MONDE, de G. Grangier (1951), avec G. Marchal, D. Robin, M. Mercadier, B. Lajarrige, N. Roquevert (N.).

Une orpheline, qui voulait se lancer dans la galanterie, trouve le grand amour et un mari après pas nul de mésacentures. Une comédie lègère, adroitement réalisée. Le charme rétrospectif des années 50.

16 h. 15. Pour les enfants: Spécial vacances (à 17 h. 25, Les infos): 17 h. 55, A la bonne heure: 18 h. 27. Pour les petits; 18 h. 30, L'île aux enfants: 18 h. 55, Feuilleton: La Passa-gère: 19 h. 15, Une minute pour les femmes; 19 h. 45, Eh bien... raconte!: 20 h., Journal.

21 h. 10, Au théâtre ce soir : « Je viendraî comme un voleur », de G. de Tervague, avec M. Dalmès, A. Simigalia, G. Barray. 23 h., Journal.

CHAINE II : A 2

13 h. 35, Magazine régional; 13 h. 50, Feuilleton: Le dessous du ciel; 14 h. 3, Aujourd'hui madame: 15 h. 5, Serie française: Dossiers danger immédiat: 16 h. 3, Aujourd'hui magazine; 17 h. 55, Fenètre sur... Peintres de notre temps (Schlosser); 18 h. 40, C'est la vie; 18 h. 55, Jeu: Des chiffres et des lettres: 19 h. 45, Jeu: Les six jours d'Antenne 2; 20 h., Journal.

21 h. 5, Feuilleton : Les Eygletière : 22 h. 5, Emission littéraire : Apostrophes, de B. Pivot (journaux intimes).

Apec MM. J. ds Bourbon-Busset (Tu ne mourres pas); F. Chalais (Une année pas comme les autres); J. Channel (le Temps d'un repard); M. Jouhandeau (la Mort d'Else); Cl. Maurine (Armer de Gaulle)

l'Eternité parfois).

23 h. 15, Journal.

23 h. 20, FILM (ciné-ciub) : LOS OLVIDA-DOS, de L. Bunuel (1950), avec A. Mejis, R. Cobo, M. Inclan, E. Inda, A. Delia Fuentès (N.).

CHAINE III: FR 3

18 h. 35, Pour les jeunes: 19 h. 5, Emissions régionales; 19 h. 40, Scènes de la vie de province: Les beaux récits de la Hulotte, de J. Bonneau et O. Collet (prod. FR 3 Nancy); 20 h. Les jeux.

21 h. 10, Série documentaire: La qualité de l'avenir (neuvième partie: La science au secoms de l'environnement, les conquêtes écologiques).

22 h. 10, Série documentaire: Les maîtres d'œuvre (Quand les verriers ressouffieront), de J. Lellier et M. Tosello.

23 h., Journal.

FRANCE-CULTURE

FRANCE-CULTURE

13 h. 30. Musique extra-européenne; 14 h. 5. Un livre, des voir : « la Rivière du hibou et autres contes », de Ambrose Bierce; 14 h. 47. Les après-midi de Franca-Culture... Les Français s'interrogent : L'étémitiane; 16 h., Pouvoirs de la musique; 18 h. 39. Quelques nouvelles de Tchékhov : « l'Evêque »; 19 h. 25. Les grandes aventures de la science moderne; 20 h., Emission médicale, en haison avec TP1: « Le savoir-manger », avec les docteurs Creff. Apfelbaum, et Tchobroutsky; 21 h. 30, Musique de chambre: Chopin. Lizzt, Casadesus, Dubrovay, Durko; 22 h. 33, Nuits magnétiques; à 22 h. 30, Animation; 22 h. 35, Cinéastes sans images : Nadine Trintignant.

FRANCE-MUSIQUE

FRANCE-MUSIQUE

13 h. 15, Stereo survice; 14 h., Divertimento:

J. Strauss, Lehar, Esgan; 14 h. 30, Triptyque... prelude: Haendel; 15 h. 30, Musiques d'allleurs... Norvège: Grieg, Evandal, Bull, Berge, Amestad; 17 h.,

Postiude: Penderecki, Stravinski, J.T. Williams;

18 h. 2, Musiques magazines; 19 h., Jazz time; 19 h. 45,

Thèmes varies: Haydn à Londres;

20 h. 20, Cycle d'échanges franco-allemands... Orchestre national de France, dir. J. Loughram, avec

G. Graffman; plano: «Concerto pour plano n° 20 en
ré mineur opus 466» (Mozart), «Symphonie n° 4

opus 35, Romantique» (Brucknet); 22 h. 15, France
Musique la nuit... grands crus: Erich Kleiber; 0 h. 5,

Musique pour une semains de bonté: Le délire des

## TO SECURE AND COMPANY OF

17 L

1115.4 SE COMM

2:5:4:

Ande

Carlotte do rouge 188

g (fall) sign of recurrence

THE BOUND THE

Waller William State of the Control of the Control

19 mars Live - Some Belgist - Harry Mars Mars State (日本 東京教)

we will provide the first state of

Territory the territory of the first territor

ৰ জনত লৈছে লৈ জেন্ত ক্ৰিপ্ত কৰিছে। তত্ত্ব জনত সংগ্ৰহণ কৰি কৰ্মনান্ত্ৰীক

the second of the second second

the control of the state of the control of the cont

The second secon

े के किया कर्षी जीवे क्षेत्र क्षेत्रकारिक क्षेत्रकार के विश्वविद्याल

COLSTER GODALS.

26

41.

3 1 to

Dag

. .

4.35

No. Fee

- T. T.

- New York

.44

74.47

· ----

المتعنة برات

41.

- Sec 20 -17

it a.

No.

E 7 7

. . .

The second of th

The second of th

## **AUTOMOBILE**

AU SALON DE GENÈVE

Genève. — Cinq cent mille visi-teurs sont attendus au 48° Salon de l'automobile de Genève, qu'i ouvre officiellement ses portes ce jeudi 2 mars. Même si les orpeutal 2 mars. Meme si les or-ganisateurs du « show » indi-quent le contraire, les quatre-vingt-hult marques de voltures de tourisme qui occupent les stands ont présenté peu de nou-veautés.

Après le tassement qu'a connu, comme les autres, le marché

# Encore et toujours les Japonais

De notre envoyé spécial

suisse, entre 1373 et 1975, les immatriculations de voltures neuves ont repris leur ascension pour atteindre, en 1977, 234 201 unités (+ 14.9 %), l'année record restant 1973 avec 258 912 unités. L'année 1978, dans la conjoncture monétaire dus l'on conpair monétaire que l'on connaît, s'annonce bien, et les construc-teurs font, on s'en doute, assaut d'amabilités, les Japonais tout d'amabilités, les Japonais tout spécialement, qui, en 1977, ont légèrement dépassé les Italiens sur le marché local (12,5 % en part du marché, contre 124 % pour les marques Italiennes), prenant la troisième place derrière l'Allemagne (15,5 % du marché) et la France (20,5 %). Progression importante puissue. Progression importante puisque, en 1976, les Japonais re déte-naient que 8,9 % du marché

Cette pression japonaise a té, une fois encire, soulignée à Genève, notamment par M. Tutarelli, responsable du secreur automobile Flat. Ce dernier, dans une conférence de presse, s'est inquiété de l'action du Japon, qui, selon lui, a amené un déséquilibre du système général de l'automobile. Pour faire face à ce danger, M. Tufarelli estime que les constructeurs européens devraient repousser toute tentation de protectionnisme et promouvar la définition au niveau commune de politique industrielle et commerciale, ceci dans le plein respect du libre-échange, c'al principale source de faiblesse pour les constructeurs européens est, en ejfet, a déclare le représen-Cette pression japonaise a mé. en effet, a déclare le représen-tant de la Fiat, la fregmentation de leur système industriel, l'iso-lement au sein duquel noissent les initiatives, la persistance d'optiques nationales souvent étroites, l'absence d'une attitude commune

vis-à-vis des principaux problè-mes. » (Voir le Monde du 2 mars.) De fait, les deux principales firmes nippones présentent ict les seuls modèles encore incon-nus en Europe : les Sunny de Datsun, issues de la série 120 Y, livrables en trois versions (berline, mouné et break) apper toerline, coupé et break) avec moteur de 1170 cm3 ou 1397 cm3, véhicules assez traditionnels, agrémentés de rétroviseurs inso-lents et la Starlet de Toyota une 1000 cm3 disponible avec quatre vitesses ou cinq vitesses. En revanche, du côté des mar-

En revanche, du côté des marques françaises, le tout dernier modèle de la production nationale, la Renault 12, est absent du stand de la Régie, mais les 305 et 604 TI de Peugeot, les Horizons de Simon-Chrysler, la Renault 4 GTL et la 5 automatique constituent des « premières » pour la Suisse comme la nouveile gamme 131 de Fiat, les nouvelles Capri de Ford ou les Opel Senator et Monza Ce sont Opel Senator et Monza. Ce sont là des modèles déjà connus 
— mème s'ils n'ont pas toujours été présentés au public dans le cadre d'un salon — et sur le point d'être livrés sur les marchés si ce n'est déjà fait.

chés si ce n'est dejà fait.

Comme îi se doit toutefois, une surprise est intervenue id: in présentation sous la marque Function Car d'un minitus banalisé, doté d'un équipement de télécommunication et d'un dispositif de « naute sécurité ».

On l'aura deviné, il s'agit d'un véhicule monté sur châssis Mercedes destiné aux milliardaires inquiets de leur sécurité. M. Akram Ojieh en personne, intéressé à l'affaire, l'a présenté, et trente de ces chars de combat et trente de ces chars de combat uxueux sont dejà inscrits sur les carnets de commandes de la firme suisse qui les produit...

CLAUDE LAMOTTE

TRIBUNES ET DÉBATS

La campagne officielle TF 1, A 2 FR 3, France-Inter, 8 h. 35 : M. Paul Laurent et Mine Marie-Thérès Goutmann s'expriment pour le P.C. (neuf s'expriment pour le P.C. (neuf minutes); la parole est ensuite à MM. Nicolas Sarkozy et François Morice pour le R.P.R. (neuf minutes); Mme Arlette Laguiller parle ensuite pour Latte ouvrière (sept minutes), puis Mme Odette Poncet et M. Philippe Pignard s'expriment au nom de la Ligue communiste révolutionnaire.

— Alain Lancelot, professeur à l'Institut d'études politiques, ana-lyse la situation dans les circons-criptions de la région parisienne, sur FR 3, à 19 beures.

-- Un débat régional « Normandie » oppose M. Roland Le-roy, secrétaire du comité central du P.C., et M. Michel d'Ornano, ministre de la culture et de l'en-vironnement, sur R.T.L., à 20 h. 30.

-- M. Jean-Marie Le Pen, pré-sident du Front national, participe à l'émission «Dans le sillage de...» de R.-M.-C., à 22 h. 40. Europe 1, à Sheures.

VENDREDI 3 MARS La campagne officielle

La campagne officiente

TF 1, A 2, FR 3, FranceInter, 8 h. 35: M. Serge Cattelin
parle au nom de l'Action républicaine indépendante et libérale
(sept minutes); M. Maurice Liens s'exprime ensuite pour le (sept minutes); M. Maurice Ligot s'exprime ensuite pour le Centre national des indépendants paysans (7 minutes); la parole est ensuite à l'Union pour la démocratie française (neuf minutes); MM. Alain Bombard. Michel Rocard et Mme Edwige Avice parlent ensuite pour le parti socialiste et les radicaux de gauche (neuf minutes).

 Ivan Leval reçoit M. Ray-mond Marcellin, ancien ministre, sénateur (R.I.) du Morbihan, sur Europe 1, à 8 h. 30.

— Un gros plan est consacré

à M. Bertrand Motte, président du Centre national des indépen-dants et paysens, sur R.T.L., à

dants et paysens, sur R.T.L., à 8 h. 30.

— Denise Fabre interroge M. François Mitterrand, premier secrétaire du parti socialiste, sur Europe 1, à 9 heures.

— MM. Louis Mermaz, membre du secrétaire du parti socialiste, sur Europe 1, à 9 heures.

— MM. Louis Mermaz, membre du secrétariat du P.A., et Jérôme Monod, secrétaire général du R.P.R., parient de la « décentralisation », sur R.M.C., à 13 h. 20.

— Un débat sur « les institutions et les libertés » oppose MM. Michel d'Ornano, ministre de la culture et de l'environnement, et Alexanàre Sanguinetti, membre du bureau exécutif du R.P.R., à MM. Roland Leroy, secrétaire du comité central du P.C., et Gaston Defferre, président du groupe socialiste de l'Assemblée nationale, sur Europe 1, à 19 heures.

semblee nationale, sur surope 1, à 19 heures.

— En direct de Bordeaux, M. Jacques Chaban-Delmas, ancien premier ministre, maire de Bordeaux, répond aux questions des journalistes de R.M.C., à 19 heures.

- Au cours d'un débat régional α Pays de la Loire », M. Georges Lemoine, maire (PS.) de Char-ires, fait face à M. Jacques Doui-jiagues, délégué général du B.P.R., sur R.T.L., à 20 h. 30.

• S.V.P. France-Culture.

Radio-France vient de mettre
une ligne téléphonique à la disposition des auditeurs de FranceCulture. Ceux-ei peuvent désormais appeier le 522-19-19 chaque
jour, du lundi au vendredi, de
9 heures à 18 heures, pour obtenir tous les renseignements
concernant les programmes de la
chaine.

● Four la première fois, Antenne 2 assurers une animation permanente au Salon de l'agriculture, du 5 au 12 mars, porte de Versailles.

Les visiteurs pourront assister chaque jour de 9 à 19 heures aux projections de reportages sur l'agriculture et le monde rural.

L'émission quotidigane « C'est la vie », présentée par Noël Mamère à 18 h. 40, consacrers au Salon deux reportages en direct.

leux derivaie » à Londres

And the second of the second o

The second secon The state of the s

THE THE PARTY OF T HINE! PERMIT

Cinera the state of the state of the same of the Marie and their bear of their bear and their a ·Do:2 in neutrania . klami Kami

Later and Legitate of the in lighterase legitions and daren Vingrin

THE PLACE BY CHAPTER THEFT stranski se teres PARTY SING STATE SER Barteriagai, 54 275 to ja be barent beite mente Li current. He pl. 2 office.

\_3

TOTAL THE PROPERTY OF THE PROP The state of the s The second is seen and the second in the sec

محديمن رلامل

Les Tailleurs de Qualité CLUB DES GRANDS CISEAUX BERCEVILLE, 4, bd Malesherbes - 265,36,28

EUNTLEY, 29, rue de Marignan - 225.59.36 CAMBOURAKIS, 97, bd Raspail - 548.22.23 COURTES, 33, rue Marbeuf - 225.04.81 DESTRAC & Cie, 47, rue des Mathurins - 265,47.27 A.L. GUERIOT, 17, rue de Choiseul - 742.47.12 LORYS, 33, av. Pierre-I"-de-Serbie - 720.80.46 21TTARD & PLUMET, 8, rue St-Ph-du-Roule - 225.20.21 QUIII, 2, place des Victoires - 233.75.05 S.A. SCHLERET, 7, rue d'Artois - 359.17.66

TALON, 62, av. Bosquet - 551,11.64 et 705,87.36

# Théâtre

de la vie de la Leroy et M Cetter Les jeux.

c. Lelouch (197)
ve. Ch. Denner, i

reclusion, time feature end loin d'elle

ie Tchékhor : 55, 55, médecine : 55, 55,

raprès le roman reg. A. Weber, ac appétiques ... Atten-tges : Michéia Pro-

19 h., Just the Londres : Page

n direct ou say
philharmonique
; Hirshorn only
chie of Conse
coile ne Conse
coile ne Conse
ila muita Mening
il 33 to Arring
is des Conse
iro des Conse
woods, Surang

LOS OLVIDA c A. Meila : a Fuences (N)

h. 5. Emizic la vie de pr otte, de J. Sr vancy! : 2: L

La qualité

nce au secra-

· ecologique: · Les maite › Liferont!

사사학교로 대 / 25 / 5 대 - 12 - 13

75.00

- -

11.7

Le bestiaire du groupe T.S.E.

## La Chatte vient d'Argentine

le groupe T.S.E. reprend les Peines de cœur d'une chatte anglaise, conte de fées, féerie de la perfection de Geneviève Serresu d'après Balzac et Grandville. Par leurs mas-ques, les comédiens révèlent les ambiguïtés d'un monde où les humains montrent les caractères des animaux do-mestiqués. Nous verrons et reverions comment la petite chatte blanche si jolie qu'on la nommait Beauty devient une lady et comment son amour détruit en fait un auteur de best-seller. Ballade mélan-

Pulpeuse et fondante, Beauty s'appelle Mariiu Marini (née à Mar del Plata en Argentine de mère allemande et de père italien: a Des archétypes, dit-elle. Ma mère aime que chaque chose soit à sa place, mon père est tout ce qu'un Italien peut être. Il faisait de la pèche en Patagonie, il faisait fortune et je le voyais peu. Mar del Plata est triste en hiver. J'avais beaucoup de temps pour être seule avec mon imagination. Je fouais au théâtre. Comme fétais itmide, que j'avais beaucoup mide, que j'avais beaucoup de mal à parler, j'ai appris la danse. »

Marilu Marini danse à Buenos-Aires, fréquente les milieux des galeries où elle rencontre Alfredo Arias. Elle fait partie du premier groupe T.S.E. Elle s'en éloigne « pour des raisons d'amour », devient des faisons d'amour », devient comédienne, apprend à par-ler : « Fai découvert la jouissance de voir que estie partis de moi qui était restée muette pouvait provoquer les mêmes émotions qu'un geste bien fini, bien cadré ». Marilu Marini ne croit pas à l'inspiration, sans l'apport d'un travail quotidien minu-

Au Théatre Montparnasse, le groupe T.S.E. reprend les englaise, conte de fées, féerie de la perfection de Geneviève Serreau d'après Balzac et Grandville. Par leurs mes- les comédians rémines une belle pirouette... »

réussit une belle pirouette... »

Après le corps et la parole, voilà que Marilu Marini découvre la musique: elle chante dans une pièce sur Eric Satie, un de ses grands amours « parce qu'il ruconte les choses les pius tristes sur lui avec une telle dignité! ». Quand Arias lui demande de rejoindre le T.S.E. à Paris, elle quitte son pays sans trop de regrets. « J'aimé travailler avec Alfredo, il sait exactement ce qu'il veut. Il sait jouer des conventions théatrales auxquelles on ne peut pas échapper. Le théâtre est cruel quand on ne le sert pas, il vous repousse. Pour travailler avec Alfredo, il jaut entrer complètement dans sa conception du spectacle: une réalité irréelle que nous créons avec des signes très simples, très clairs. L'économie des signes erine que l'acteur irens estine que l'acteur presse estine que l'acteur irens estine que clairs. L'économie des signes clairs. L'économie des signes exige que l'acteur prenne sa force du plus profond de lui et qu'il la dirige avec beau-coup de sûreté, sinon il est à côté, tout seul. »

côté, tout seul »

a Pour les Peines de cœur, chacun a inventé sa gestuelle. Avec les masques ce sont les mouvements, les attitudes qui font croire à l'expressivité. Chacun a déterminé sa manière de faire croire à l'animal-homme ou à l'hommeantmal selom la dialectique qui s'impose. Le spectacle est le domaine de l'illusion et nous en montrons la réalité: la toile, les planches et nous, dans un très subtil équilibre personnage-personne. Et là, personnage-personne. Et là, le plaisir est double, comme les personnages. »

COLETTE GODARD. \* Théâtre Montparnasse, à 20 h. 30.

## Cinéma

## «L'INCOMPRIS», de Luigi Comencini

(Suite de la première page.)

Nous disons « découverte ». bien que ce film ait été présente ou festival de Cannes 1967 et soit sorti à Paris, au cours de l'été 68, en version française sous le titre « Mon fils, cet incompris ». L'époque, toute de fermentation contestataire, d'admiration pour un cinéma moderne (Godard, Antonioni, Forman, Jancso), ne se pretait pas à la consecration d'un cinéaste italien dit « populaire », fidèle à la narration romanesque et qui n'avait rencontré jusque-là — du moins chez nous — qu'un intérêt superficiel. C'est donc aujourd'hui, cette consécration étant accomplie, que nous « voyons » vroiment « l'Incompris ». Empuyant, bouleversant même, le film de Con ...cini est l'admirable étude de deux états de l'enfance, de deux atti-tudes devant la mort et les adultes, dans un petit monde bien clos. Le générique court sur des ta-

bleaux de la vie de tamille à la campagne au dix-huitième siècle, estampes d'un peintre anglais, Georges Morland. Par là, Comencini définit les limites de son histoire. C'est l'infimité de la cellule familiale. Hars quelques échappées dans Florence, sans communication profonde avec la société réelle, tout se passe dans la villa et le parc enclos des protections illu-soires de la richesse, des domes-tiques et des nurses. La faille est déià là, avec la mort de la mère.

### Des flèches crueiles

D'autres lui auraient peut-être donne, à cette mère, une présence vivante dans les enjolivements du souvenir. Pour Comencini, c'est une absence irrémédiable : un partrait dans le salon, une phrase sur un papier resté épinglé dans l'armoire à pharmacie, une voix sur une bande de magnétophone (qui sero effacée), une pierre tombole, Rien ne renaît de ce qui a péri, Andrea, a onze ans, le comprend et Andrea, c'est la souffrance qui vient lorsque tombe l'illusion de la famille protectrice. D'un côté, le père, fermé sur son chagrin, attribuant à une sécheresse de cœur le manque de larmes de l'aîné, interrompant, d'une main agacée, le geste pourtant révélateur de son désarrai ; de l'autre, le petit frère gâté, facilement insupportable et que la mort de sa mère, iorsqu'elle lui est révélée, n'atteint pas. Andrea n'a pas pleuré quand il le fallait, il n'a pas suivi la loi du père, il n'a pas respecté l'être sensible et fragile qu'est, selon celui-ci, le petit Milo. Andrea a tort. Tart de savoir que la famille peut s'effriter, livrant l'enfance à la solitude, au conflit avec le

monde des adultes. A partir du malentendu pèrefils, la tragédie est inévitable. Et c'est là où intervient l'efficacité fondamentale du style « clossique » de Comencini. En peignant les rapports psychologic personnages, il les analyse sons faire appel à la réthorique (finalement rassurante) du mélodrame sentimental. Il y a toujours, chez

M. Daniel-Lesur, oul vier t d'être élu président de l'Académie du disque Charles-Cros, en remplacement de M. Michel Philippot, retenu au Brésil, présidera la remise du trente et unième grand priz, le mardi 7 mars, à 11 h. 45, au Palais des

### lui, la rigueur d'une fatalité, d'une sensibilité qui refuse la sensiblerie. Le charme élégiaque de cette demeure florentine, de cette nature si joliment photographiée, de ces

le sentans toujours, même dans les scènes qui font rire. Et si notre émotion est grande, c'est parce que nous atteignent les sentiments d'Andrea, ce garçon blessé qui crève intérieurement de ne pas être « reconnu » comme un omi - un égal - par son père. Tout ce que fait Andrea se retourne contre lui, même et surtout lorsqu'il s'occupe de Milo. Car Milo, habitué à être le centre du monde ne tolère pas qu'Andrea soit plus grand que lui, autonome, qu'il se rapproche plus que lui du père. Ses tours de gamin malicieux sont des flèches cruelles. Ainsi

jeux d'enfants sur les pelcuses

ou sur le lac, est trompeur. Nous

lorsqu'il s'arrange pour qu'Andrea n'accompagne pas le consul à Rome. L'amour fraternel existe bien entre eux mais l'enfance de Milo, c'est l'égaïsme capricieux, l'enfance d'Andrea, c'est la conscience de la souffrance humaine. Cette souffrance qui se retrouve même dans les cornédies drolatiques (telle « l'Argent de la vieille »), de Comencini, ce grand

On pleure à ce film, on ne peut pas faire autrement. On pleure de voir si justement exprimés les états successifs de l'enfance, l'incompréhension dont peut être victime un pré-adolescent, l'incompréhension dont peut faire preuve un père — pourtant aimant — à l'égard de son fils. La faillite de l'éducation et de la famille traditionnelles est toujours au cœur des grandes œuvres de Comencini, Après « l'Incompris », il a replacé l'enfant, l'adolescent, dans la société et c'est Pinocchio, le pantin de bois, qui, par un ren-versement total des valeurs familiales et sociales, est devenu un jeune garçon libre et heureux.

JACQUES SICLIER,

\* Voir les films nouvenux.

### **Architecture**

## Un livre-repère

C'est un document précieux que les éditions Dunod mettent à la disposition du public en publiant Formes urbaines; de l'ilot à la barre. Cette étude, realisée en 1974 pour le direction de l'architecture, par Philippe Paneral, Jean Castex, Jean-Charles Depaule et plusieurs collaborateurs, retrace et anglyse l'-agonie - de l'ilot (le - pâté de maisons - dans le langage courant) depuis le dix-neuvième siècle jusqu'à l'apparition de la - barre - (le bâtiment désormais classique des grands ensembles).

Son premier mente est la clarté : les mois ne remplacent amais les idées. Sa reletive simplicité devrait donc lui donner une audience plus large que celle des diplômés et des étudiants en architecture.

A cette facilité d'accès correspond cependant un travail complexe. Cinq éludes sur le terrain en forment le support : le Parls haussmannien, les citéslardins de Londres, les extensions d'Amsterdam (1913-1934), fort et la Cité radieuse de Le Corbusier. Ces exemples sont analysés en détail sur les plans de i urbanisme et de l'architecture, replacés dans leur contexte historique et sociologique, et étayés par une documentation précise (les notes sont malheureusement reportées à la fin du volume). Se refusant à toute théorie,

les travaux d'Ernst May à Franc-

les auteurs se sont limités au constat d'une évolution et de ses consequences : « L'architecture moderne s'est faite contre le ville. Du « 'plan Voisin de Paris » à la rénovation du XIIIº arrondissement, la même logique de destruction substitue à un morceau da villa une collection d'obconservatisme ni proposer de panacés, l'ouvrage, enfin, atteint son but : être un repère discret et utile dans la déroute de

FRÉDÉRIC EDELMANN.

### Muzique

### «Les Noces de Figaro» à Nantes

Les Noces de Figaro, de Mozort, de rôle: Anne-Marie Blanzat, n'ont pas la réputation d'être un ouvrage facile: les donner en rien trop papillonnante peut-être, italien à Nantes, où ça ne s'était famais vu, représentant, à en lui-même, Peter Gottlieb, dont on croire les rumeurs de l'entracte, s'étonne que ce soit là son premier vue putite résolution. Mela Pear Almandra. une petite récolution... Mais René Terrasson, qui, depuis 1973, a été l'artisan d'une véritable résur-rection du Théâtre Graslin, n'est pas l'homme des demi-mesures ; il a toulu en outre réunir une distribution exclusivement fran-çaise, travailler, comme à son habitude, avec des artistes qu'il connaît bien et s'assurer ainsi un vlateau homoaène.

Ainsi, cette nouvelle production compte un grand nombre de prises

et par. Mome si tu perar, laut par

t'en taire, tu se r'prendras la prochaine

tois . Elles parlent d'un nouveau jour

qui arrive en ville et des premiers

travailleurs qui marchent dans les

tues es s'inventent des bistoires pour

postoti « lougher » juiqu'au 1011 ».

« Beau Dommage » ne reste que quelques jours à l'Elysée-Montmartre.

★ Elysée-Montmartre, 31 h.

CLAUDE FLEOUTER.

s'étonne que ce soit là son premier Almaviva, un Chérubin enfin, Françoise Petro, qui est la musicalité même et montait sur scène pour la première fois sans rien en laisser paraître... Evelyn Brunner, al contraire, qui a déjà chanté ce rôle à Lyon en 1971, est une comlesse un peu timide et appliqués (or attend lovinoire grielle quee con attend toujours qu'elle se révèle, ne serait-ce que l'espace d'une note, mais elle reste dans a une note, mais ette rette anns sa réserve). Michel Trempont (Figaro), au contraire, joue un peu « gros » sans réussir à carac-tériser le personnage d'une façon ou d'une autre.

La mise en scène de René Ter-rasson n'est pas de celles qui cherchent à passer au premier plan; volontairement classique, elle se laisse oublier.

Infaillible entre tous, Paul Ethuin était au pupitre; préve-nant la moindre défaillance, at-tentif à maintenir le meilleur équilibre entre l'orchestre et les roix, il a l'air de rouloir rappeler à ceux qui trouvent cette folle journée un peu trop sage qu'ici comme ailleurs « prudence est mère de sureté »...

GÉRARD CONDÉ

★ Nouvelles représentations ce jeudi 2 mars et le samedi 4 mars, à 30 h. 30.

### Deux «Cerisaie» à Londres

Pourquoi Tchékhov est-il l'auteur étranger le plus populaire et le plus joué en Angleterre ? Peut-être, comme on l'a dit souvent, parce qu'on trouve encore ici les vestiges d'une société vivant à la campagne, à peine sortie du dix-neuvième siècle, à laquelle les personnages tchékho-viens sont famillers.

Ainsi, à quelques jours d'in-tervalle, deux Cerisaie ont été présentées à Londres. Celle de Peter Gills, dans le faubourg d'Hammersmith, est une produc-tion austère, spartiate, sans décors ni accessoires, jouée sur une scène immense, sur laquelle les acteurs doivent courir pour ne pas rater leur sortie... L'autre, très attendue — celle de Petar Hall, au Théâtre national — a été montée sans lésiner et offre une belle « affiche » : Dorothy Tutin, Albert Finney, Ralf Richardson, à la tête d'une troupe excellente

E Le comité de soutien de la M. J. C. - Théfitre des Deux-Portes appelle ceux qui ont manifesté à isieurs reprises leur solldarité avec cet établissement, menace de disparition à s'opposer aux mespres de saisie dont Il est actuellement l'objet en envoyant d'urgence des télégrammes au premier ministre (hôtel Matignon, 57, rue de Varenne, 75007).

et éprouvee. Les critiques ont pourtant préféré dans l'ensemble e dénuement de Peter Gills. Respectueux du texte et des

Respectieux du texte et des intentions de l'auteur, Peter Hall a lourdement souligné qu'il s'agissait blen d'une comédie et non d'une tragédie. Mals la dimension russe des personnages est absente. Leur légèreté, leur vanité, leur inconséquence frivole, sont mises en évidence en poist sont mises en évidence au point d'éclipser les moments d'émotion, la confusion et les débordements sentimentaux de ces Slaves cha-

Le Théâtre national est si riche de talents qu'il a pu s'offrir de confier un petit rôle, celui du vieux domestique, Firs, au grand acteur Raif Richardson (le Théàtre d'art de Moscou en avait fait autant avec Alexel Gribov). Arpentant la scène en vaciliant et en gromelant des paroles inintel-ligibles, il accomplit une performance remarquable, sans cepen-dant accaparer la scène ni éclipser ses camarades. Pourquoi cependant, l'avoir vêtu d'une livrée qui semble sortie du musée du cirque de Sarasota et l'avoir coiffé d'une longue crinière blanche qui le fait ressembler au colonel sudiste des affiches, van-tant les « fried chicken » ?

HENRI PIERRE.

### **Variétés**

### Les instantanés de « Beau Dommage » d'ini airs. Prie l'as du tun, face, t'en

Le groupe québécois « Besu Dommage s'est imposé en France des la sortie de son premier album, où il raccontait simplement des choses sans prétention, des instantanés de la vie, un incident à Bois-des-Filion, un matin dans un morel. Depuis, les quatre garçons et la fille de Beau Dommage » se sont produits sur une scène lors du passage de Julien Clerc au Palais des sports, il y a plus d'un

Les voici aujourd'hui dans un spectacle qui leur appartient de la pre-mière à la dernière minute et qu'ils ent avec les couleurs et les odeur du Québec avec leurs élans de vie, leur humour, leurs dislogues savou reux avec de belles mélodies, des phrases lyriques et « planantes ».

Les chansons et les ballades, écrites avec naturel, pudeur, finesse, décrivent et détaillent de vrais personnages, des sentiments, des impressions du quotidien, la première neige qui rombe sur Chinarowa, le samedi soir è Moorreal, qui est un miroir brillant dans le noit ; « C'fun trente sons lancé

# 14-23 avril 1978

# 56° FAIRE

la réponse à vos problèmes: pour qui produire, comment produire, combien

La dynamique de la Foire de Milan se traduit en chiffres qui n'exigent aucun commentaire. En une année: 10 jours de foire générale • 335 jours d'ouverture pour 56 salons spécialisés • 2.407.382 m² de surface d'étalage • plus de 33.000 exposants de 90 pays • 85 pays participant officiellement.

Visitez la Foire de Milan et inscrivez dans votre programme même une visite au salon spécialisé qui vous intéresse plus particulièrement.

Renseignements, Cartes de légitimation et Catalogue Pré-Foire: Fiera di Milano, Largo Domodossola 1, 20145 Milano (Italie), et Délégation de la Foire: Comm. Pierre Lamperti, 4 Rue de Leningrad, 75008 Paris **2** 292.21.86.

Cinéma

### « Dora

### et la lanterne magique» de Pascal Kané

Partie à la recherche du secret de son père, un inventeur mort, Dora (onze 2016) rencontre des gangsters, un ogre, un elfe, une bonne fée, un poney qui parle angisis, des enfants chasseurs, une fadsse ingénue qui vent devenir vedette, une manvalse fée et un vilain savant.

Dora, c'est e Alice au pays des mervellies » revue par la psychanalyse (perversité sous l'innocence) et par la magie de l'image cinéma-tographique irréalisant la réalité. Pascal Kané, critique aux (nouveaux) a Cahiers du cinéma s, n'2 pas réa-lisé une œuvre de théoricien, un essai α intellectuel s, mais une fantalsie fort plaisante à suivre et qui décape, par ses gags ambigus, le mervellieux propre à certains films pour enfants conçus par Hollywood. Ce pourrait être, par exemplé, le démontage ironique des mythes du a Magicien d'Oz v. Mais, si les adultes sont amenés à réfléchir sur un spectacle reprenant parfois le style des bandes dessinées façon « Blake et Mortimer » et celui des féerles de toile peinte, les enfants peuvent s'y retrouver, car les aventures de Dora (Nathalie Manet, vraie petite fille

dans « Haro » de Gilles Béhat) est une filiette devenue femme et qui, par conséquent, se jaisse prendre aux pièges de l'illusion quand elle a les traits — toujours hollywoodiens de Rudoif Valentino. - J. S.

★ Palais des arts. la Clef, Bilboquet.

### « La Maîtresse légitime » de Marco Vicario

Denx stars du cinéma italien, Marcello Mastrolanni et Laura Antonelli sont les personnages d'une étude de mœurs dans l'Italie des années 10. Mastroianni, qui est obligé de se faire passer pour mort, se cache dans un grenier, à proxi-mité de sa maison. De là, il observe les faits et gestes de Laura Antonelli, sa femme, Jusqu'alors soumise. La fausse veuve accomplit sa libéra-tion sexuelle.

Marco Vicario toprualt autrefois des comédies résolument commer-ciales pour mettre er valeur les charmes de Rossana Podesta. Ici, la sujet est apparemment plus ambi-tieux, mais les procédés restent les mêmes : récupération d'une mode (« le l'éminisme » après le hold-up perfectionné et le mariage des prètres), exaltation de la beanté d'une

Marco Vicario imite un peu - et

moderne, est très bien dirigée) libère mai — « l'Innocent », de Visconti, et raffine sur l'érotisme distingué Valérie Mairesse (on peut la voir au détriment du climat social. Il différente, mais aussi « naturelle », utilise ses vedettes selon leur plus commune a image de marque n, et non selon leurs véritables possibi-lités. Résultat : de belies images,

★ U.G.C.-Danton. U.G.C.-Biarritz. les trois Murst (v.o.); Rex. Helder. U.G.C.-Gare de Lyon, U.G.C.-Gobe-lins, Mistral. Bievenüe-Montparnasse. Magio-Convention, les trois Secrétan (v.f.).

### Expositions

### Les rendez-vous de la rue Berryer

Lieu de rencontre entre les artistes, où sont regroupés pour eux les services administratifs, sociaux et professionnels (Service de la créa-tion artistique du ministère de la culture, Sécurité sociale), l'Hôtel Salomon de Rothschild, 11, rue Berryer, est aussi le sièce de la Pondation nationale des arts gra-phiques et plastiques, créée l'année dernière (le Monde du 16 février 1977). Celle-ci entend développer ces rencontres, en ouvrant notamment les salles d'exposition dont du Centre national d'art contem-

porain (CNAC) - aux artistes, pour

la présentation de travaux person nels on de groupes C'est ainsi que s'est ouverte la première de ces expositions « rendez-vous » qui se veulent bors des circuits traditionnels : « Signe graphique espace poétique s, avec des poèmes de Jacques Roubaud, mis en pages et en couleurs, par Michel Viot, les travaux du Groupe d'ate-lier (Philippe Dome, Claude Mi-nière, Bruno Monteis, Paul Nagy, Tibor Papp), des lectures de poèmes et des improvisations vocales (jus-qu'an 8 mars). Suivront : « les Buns » (cent qua-

rante-ciuq petits formats, de Paul Martin, Pierre Gaste, Jacques Dam-ville), du 14 mars au 27 mars; « En souvenir de Kreuzberg 1976 v, un tra-vail de Grazia Eminente et Eduardo Arroyo sur un quartier de Berlin habité par des travailleurs émigrés tures (7 avril-30 avril); a D'un paysage à l'autre », une exposition du Centre de recherche pour l'anima-tion des arts plastiques (CRACAP) du Creusot, qui avait invité en 1976-1977 des artistes et des élères des écoles d'art à travailler sur le paysage bourguignon (du 9 mai au Il juin)

🖪 Le palmarès américain du Grand Prix du disque, placé cette année sous le signe du centenaire de la phonographie, est rendu public ce jeudi 2 mars à l'ambassade des Etats-Unis à Paris. Vingt-sept enregistrements ont été sélectionnés par les jurys de onze villes américaines en hommage à Edison.

# Notes

### CONNAISSANCE DU MONDE

DES AHURISSANTES REALITES

EN NOUVEAL VUYAGE VITOLD DE GOLISH TROUTE OF THE PARTY TO THE PARTY OF THE PART

VENDOME v.o. (son magnétique) - U.G.C. DANTON v.o. Et si demain, nous étions tous des INDIENS!



COLNE recent unanament șirle frade

### JESUS DE NAZARETH

FRANCO ZEFFIRELLI

LE MADELEINE version francaise

FRANCE-ELYSEES

version francaise ARLEQUIN

version francaise

13 h 50. 16 h 20 19 h. 21 h 45

12 h. 14 h 25. 17 h

19 h 25, 21 h 50

13 h 50. 16 h 30

19 h 10. 21 h 55

CYRANO versailles 13 h 45 . 16 h 25 version française

19 h05 - 21 h45

# DROUOT

Cie des Commissaires Priseurs de Paris

GARE D'ORSAY - 7, QUAI ANATOLE-FRANCE 75007 PARIS - Tél. 544-38-72 - Télex 270906 **VENDREDI 3 MARS** 

S. 3 - Beau mobiller ancien et moderne. M. Ader, Picard, Tajan. LUNDI 6 MARS (Exposition samedi 4)

S. 1 - Tableaux mod., tabl. anc.
Objets d'art et d'ameabl. XVIII\*.
Tapis, tapisseries. M° Champétier
de Ribes, Ribeyre, Millou.
MM. Touzet. Pacitil. Jeannelle.
Dillée. Béchirian.
S. 2 - Art prim. M° Boisgirard,
de Heeckeren. M. Roudillon.
S. 4 - Tabl. contempor. Import.
marbre de Rodin. M° Binoche.
S. 5 - Ameublem. M° Boisgirard,
de Heeckeren.
S. 6 - Beaux bljoux. M° Laurin,
Gulloux, Baffetand, Tailleur.
MM. Boutemy, Déchaut.

M° Godeau, Solanet, Andap.
S. 29 - Livres anc., meubles.
M° Deurbergue. M. Chrétien.

4

MARDI 7 MARS (Exposition lundi 6 mors) S. II. - Monnales. Objets d'art. populaire. Mª Laurin, Gullioux, la Pescheteau, Pescheteau-Badia. Buffetaud. Tallieux. MM. Lebel, S. 14 - Tableaux suciens Art Sanson, Roudillon.

MERCREDI 8 MARS (Exposition mardi 7)

S. 1 - Tableaux anciens, obj. d'art. mobil, anc. M°s Oger. Gros. Ribauit-Menétière. Lenormand.
S. 2 - Tableaux et meubles anc. M°s Bolsgirard, de Heeckeren.
MM. Fabre. Lemonnier.

S. 10 - Armes anciennes, souvenirs historiques. M°s Ader. Picard. S. 2 - Tableaux et meubles anc.
M°s Bolsgirard, de Heeckeren.
MM. Pabre. Lemonnier.
S. 3 - Ssion de Mrs Squier.
Collect. de boules presse-papiers.
M°s Ader, Picard, Tajan.
S. 4 - Tableaux mod., import.
en se m bie d'Émile Bernard.
M°s Ribauit - Menétière.
Lemormand, Le Monel.

S. 10 - Armes naciennes, souvemistoriques. M°s Ader, Picard,
Tajan. M. R.-J. Charies.
S. 13 - Bijz, argenteris anc. et mod. M°s Godean. Solanet, Audap.
MM. Fommervault, Monnaie.
S. 17 - Poupées anc. Beau mobilier. M° Delorme.

JEUDI 9 MARS (Exposition mercrodi 8)

S. 9 - Objets de haute curiesité. M° Bolsgirard, de Heeckeren. Mª Ader, Picard, Tajan. MM. Romand, Hellebranth. MM. Ratton, Joubert.
S. 12 - Estampes et tab!. mod. S. 16 - Bijz, argent. M° Rogeon.

VENDREDI 10 MARS (Exposition jendi 9)

S. I - Bons meubles anciens et mod. Bl. Ader, Picard, Tajan.
S. 4 - At. Czaky. M. Bolsgirard, de Heeckeren. M. Marcithae.
S. 6 - Bijoux, objets de vitrine.
Arzenterie ancienne et moderne.
M. Ader, Picard. Tajan.
M. H.-D. et J.-P. Fromanger.

S. 8 - Gmulure, Nicolay. Mile Rouseau, MM. Brame et Lorenceau.
Lefuel et Praquin.
S. 14 - Extrême - Orient.
M. Loudmer, Poulsin.
S. 20 - Tabl., bib., mob. M. Oger.

YENDREDI 10 MARS

S. 5 - Cartes postales. Mes Champetier de Ribes, Ribeyre, Millon. Etudes annonçant les ventes de la semaine

ADER. PICARD. TAJAN, 12, rue Pavart (75002), 742-95-77. BINOCHE. 5, rue La Boétle (75003), 263-79-50. BOISGIRARD, DE HEECKEREN. 2, r. de Provence (75009), 770-31-35. CHAMPETIER DE RIBES, RIBEYRE, MILLON, 14, r. Drougé (73009), 770-00-45.

CHAMPETIER DE RIBES, RIBEYRE, MILLON, 14 r. Drouot (73009), 770-00-43, 770-00-43, 770-00-43, 770-00-43, 770-00-43, 770-00-43, 770-00-43, 770-00-43, 770-00-43, 770-01-43, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01-63, 770-01

(75009), 778-13-93.
— BOGEON, 16, rue Milton (75009), 878-81-06.

# \* FESTIVAL SPECT ACLES

Maison de la Culture THEATRE des AMANDIERS

VOIX, THEATRES

et MUSIQUE D'ADLOURD'HUI = Les 7, 9 et 11 mars, à 29 b. 30 « PROCÈS DU JEUNE CHIEN » d'Henri Pousseur dirigé par Yves Prin et réalisé par l'Atelier Lyrique de Rhin

e 8 mars, à 20 h. 30 « DE BACH A SCHOENBERG » coucert du Papitre 14 dirigé par Edmand Rosenfald 14 mars. à 20 b. 30

PERCUSSIONS MUSIQUE + concert Cage - Taira - Zhar - Droset e 15 stars, à 26 h. 30

« LA DAME EN BLEU » Thinking musical electro-acoustique par l'Atelier lyrique expérimental e 16 mars, à 20 h. 30 OELDORF 8 - CONCERT

• 18 mars, å 20 k. 30 « DRESSUR » et «VARIETÉ »

deMauricio Kagal par l'Essemble Musique Vivante dirigé par Mauricio Kagal **- 721-18-8**1-



325 rue St-Martin 75003 PARIS 278.04.68 et 272.62.98 atelier

LA MOUETTE **TCHEKHOV** 

606 49 24 et AGENCES

### THEATRE DE LAVILLE

20 h 30 places 18 F et 32 F à partir du 7 mars

lles derniers

๘ Gorki edeptation française Georges Arout Lucian Pintilié

Claude Dauphin

Emmanuelle Riva Georges Wilson Sophie Barjac **Etienne Bierry** 

Rémy Carpentier Fanny Cottencon Françoise Devillers Gérard Ismael Yves Michaud Nathalie Nell Jacqueline Staup Andrée Tainsy Lambert Wilson

dernières 11-16-17-21 mars jacky parady

de Jean-Michel Ribes

18 h 30 une héure sons entracte 14 F jusqu'as 4 mars inti-illimani les 7-9-11 mars maria joão pires les 8 et 10 mars k. et m. labèque

de 14 mars ou 1º avril rudy bryans et les solistes du ballet de marseille

chorégraphies roland petit

2, place du Châtelet a tél. 274. i l.24

### théâtres :

Les salles subventionnées

Opéra, 19 h. 30 : Roméo et Juliette. Comédie-Française, 20 h. 30 : le Benard et la Grenouille ; Doit-on

le dire.
Chaillot, grande salle, 20 h. 30 ;
Meurtre dans la cathédrale.
Odéen, 20 h. 30 ; En attendant-Godot.
Petit-Odéen, 18 h. 30 ; les Inquiétudes de M. Delumean
T. E. P., 20 h. 30 ; J.-C. Pennetier et
le Nouveau Trio Pasquier (Mozart,
Schumann, Fauré). Petit T. E. P., 20 h. 30 : Théâtre de Centre Pompidou, 20 h. 30 : la Volx dans l'écriture (Klossowski).

Les salles municipales

Nouveau Carré, 21 h.: la Thénaide ou les Frières ennemis. — Salle Papin, 20 h. 45 : Yiddish Story (Bocheman chaud). Théitre de la Ville, 18 h. 30 : Inti-Illimani.

Les autres salles

Aire libre, 18 h. 30 : la Maison de l'inceste : 20 h. 30 : Parade. Antoine, 20 h. 30 : Raymond Devos, ARC, 20 h. : la Collision. Arts-Hébertot, 20 h. 45 : Si t'es beau. Arts-Hébertot, 20 h. 45 : Si l'es beau, t'es com.

Atcher, 21 h. : Is Mouette, Atthénée, 21 h. : l'Aigis à deux tôtes, Bouffes-du-Nord, 20 h. 30 : Uhu.

Bouffes-Parisiens, 20 h. 45 : le Patit-Fils du chelk.

Cité internationale, la Galarie, 20 h. 30 : la Comtesse d'Escarbagnas; les Femmes savantes.

La Resserre, 21 h. : Britannicus.—

Grande saile, 21 h. : les Pâques à New-York.

La Resserre, 21 h.: Britannieus.—
Grande salle, 21 h.: les Péques à
New-York.
C o médic des Champs - Elysées,
20 h. 45 : le Bateau pour Lipaia,
Fontaine, 21 h. 15 : le Boi des cons.
Gymnase, 21 h.: Coluche.
Hachette, 20 h. 45 : le Cantatrice
chauve ; la Lecon.
Il Teatrino, 20 h. 30 : Louise la
Pétroleuse.
La Bruyère, 21 h.: Angèle.
Le Lucernaire, Théâtre noir, 18 h. 30 :
les Eaux et les Forèts. — 20 h. 30 :
les Ecrits de Laure. — Théâtre
rouge, 20 h. 30 : Boite Mao boite
et Zoo Story.
Maddeine, 20 h. 30 : Trois lits pour
huit.
Mathuring 20 h. 45 : Le rille deut

Madriene, 20 h. 30: Trois lits pour huit.

Mathurins, 20 h. 45: La ville dont le prince est un enfant.

Michel. 20 h. 30: Lundi la fête.
Micheliere, 20 h. 30: les Rustres.
Montpanasse, 21 h. : Peines de cœur d'une chatte anglaise.

Mouffetard. 20 h. 30: les Assiègés.

Gauvre, 21 h. : Ecisirage indirect.

Orssy, grande salle, 20 h. 30: les Portes du solell.

Palais des arts, 18 h. 30: les Jeanns;

20 h. 45: Betnard Heller.

Palais-Royal, 20 h. 30: le Cage guz folles.

Palab-Royal, 20 h. 30 : la Caga gur folles. Porte - Saint - Martin, 21 h. : Pas d'orchidées pour Miss Blandish. Studio des Champs-Elysées, 21 h. 15 : les Dernièras Cilentes. Théstre Adyar, 20 h. 30 : le Mollère. Théstre d'Edgar, 20 h. 30 : l'Espoir eravé. gravé. Théstre - en - Rond, 21 h. ; Marie Théatre du Marais, 20 h. 45 : Tueur

THEATRE FONDAINE LE ROI DES CONS DE WOLINSKI MISE EN SCÈNE ET ADAPTATION SENIQUE DE CLAVDE CONFORTES

SPECIAL TE WOTE RETTY AND AVER BERNARD MENEZ JACQUES GRIPEL
MICHEL MULLER
SOPHIE AGACINSKI



Jeudi 2 mars

Théitre Marie-Stuart, 20 h. 45 : Gotcha : 22 h. 30 : Just Hamlet. Théatre Oblique, 18 h. 30 : I'gnorant et le Fou : 21 h. : is Lève. Théitre Paris-Nord, 20 h. 30 : Sarah

Nefertiti. Théatre Présent, 20 h. 30 : la Tour de Nesle. Théatre Saint-Médard, 20 h. : Cendrillon.
Theatre 347, 20 h. 20 : la Menageria La danse Troglodyte. 31 h. : l'Amythocrate. Varietés, 21 h. : l'Amythocrate. Varietés, 20 h. 30 : Péré de Broadway. Théâtre le 23-Bur-Dunels, 20 h. 30 : Claudine, les enfants pieurent.

Les comédies musicales Châtelet, 20 h. 30 : Volga. Mogador, 20 h. 30 : Valses de Vienne.

Les concerts

Lucemaire, 19 h.; A Devorsine (Pauré, Britten, Prokoflev, Bach). Radio-France, 20 h. 30; Nouvel Orchestre philharmonique, dir. V. Segal, sol. P. Hirshhorn (Berg.

Les théâtres de banlieue Bures-sur-Yvette, M. J. C., Zi h. : h Theatre Uouque, is 1.30: Pignorant
et le Fou: 21 h.: is Leve.

Théâtre Paris-Nord, 20 h. 30: Sarah
Bernhardt.
Théâtre la Péniche, 20 h. 30: is
Psychopompe.
Théâtre de la Plaine, 20 h. 30:
Refertiti.
Théâtre Présent, 20 h. 30: la Tour
de Nesle.
Théâtre Saint-Médard, 20 h.: Cen-

> Centre culturel du Marais, 20 h. 20 le Songe. le Songe. Centre Mandapa, 21 h.: Danse

> Jazz. bab'. rock et folk La Pagode, 21 h.: Math Samba. Olympia, 20 h.: Concerts Later Rock. Stadium, 21 h.: Archie Shepp Quar.

ion co

T ...

TE STOTE R

Stadium, I. h.: Archie Shage Quinctet, Joe Lee Wilson.
Gibus, 24 h.: J. Tenders.
Elyse-Montmarkre. 21 h. Bean of Eldommage.

Le music-kall
Bobbos, 21 h.: Colette Reman.
Galerie 55, 21 h.: Colette Reman.
Olympia, 21 h.: Ehoda Scota.
Palais des sports, 21 h.: Holiday
on ice. Mahler, Schreber).

The atre des Champs - Hysées, 20 h. 30 : Orchestre de Paris, dir.
P. Paray, sol. P. Torteller (Chansson, Lalo, Franck).

Salie Pieyel, Zi h. : Vivaldi & Venise (audiovisuel).

Lafaille.

Bobino, 20 h. 30 : Thierry le Laron Galerie 55, 21 h. : Coletta Rengad.

Olympia, 21 h. : Holdes Scotik, Palais des sports, 21 h. : Holder on ice.

Lafaille.

Lafaille.

Seul à Paris au Studio des URSULINES



2º MOIS - Version anglaise sous-fitres français :
U.G.C. BIARRITZ - 3 LUXEMBOURG
française : CINÉMONDE OPÉRA - U.G.C. GARE DE LYON



CONCORDE PATHE (VO son magnétique) - QUARTIER LATIN VO - VICTOR HUGO PATHE VO GAUMONT LUMIERE (VF son magnétique) - MONTPARNASSE PATHE VF - FAUVETTE VF GAUMONT GAMBETTA VF

C2L Versailles - TRICYCLE Asnières - VELIZY 2

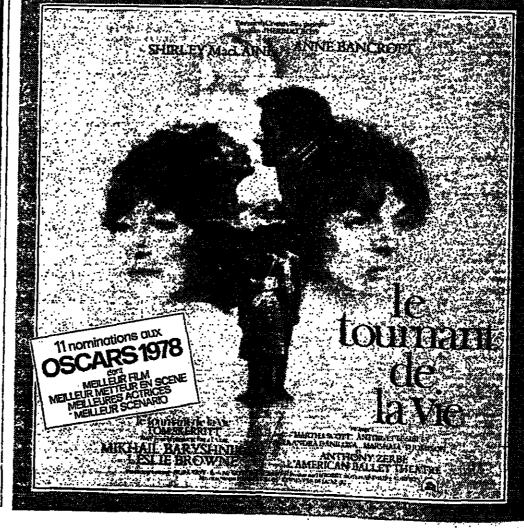

FALLER MATTER TO THE PARTY OF T

THE PERSON NAME OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1 The state of the s

STATE OF THE STATE

The second of th

TO THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF 

The second secon

THE PARKET SHE WINNESS

Constitution of the second UNT CHALFFE LE LOS ME The state of the latest

merinant metre

SEORGE Y - U.G.C. BIARRITZ - BANKSHY M BELLE EMRE PATHE THE - MILE



Here we man a block of the second THE REAL PROPERTY. Rosen Charal TRANCE WAR

هڪد اين رالاِصل

SPECTACLES

GAUMONT COLISÉE V.O. - SAINT-GERMAIN VILLAGE V.O.
MAYFAIR V.O. IMPÉRIAL PATHÉ V.F. - MONTPARNASSE PATHÉ V.F.
SAINT-LAZARE PASQUIER V.F. - GAUMONT CONVENTION V.F.
3 NATION V.F. - ARTEL Nogent - MARLY Enghien - ARTEL Créteil

concernant ou des sailes ANS SPECTACLES. (pées) et 727.42.34 à 21 heures, ıs et jours fériés)

cs théaires de banhen res-yar-Yvette, M. C. C. electine. imbes. M. J. C., 20 (2) (6) Teoliser.

qnse' culturel du Marail, 3 nee. Mandapa, 1. a. 3

vad' rack et talk le, 21 S. : 22 - 325 Lee Wheel, Steple both J. Toricon. itmartre.

c-kell t. 10 If L. C is a h. : Dh is 6 iports. mter. 1: 2. . .

IRSUL!NES

francs::

Ur.G C. GARE pay

) PATHS VETTS

.CHAILLOT (704-24-24) Challet, 15 h.: Madame Boyar, de J. Renoir; 18 h. 30: Fifi peau de pêche, d'E. A. Sutherland; 20 h. 30 et 22 h. 30: Regards sur le jeune cinéma français (20 h. 30: l'Inde au féminin, de F. Chardesux; 22 h. 30: Pour qui les prisons, d'E. Lennaz).

Les exclusivités

L'AMANT DE POCHE (Fr.) (\*): Richellen, 2\* [723-58-70), U.G.C. Damton, 6\* (323-42-51), George-Y, 3\*
(225-41-10), Blarritz, 3\* (723-69-23),
Miramar, 14\* (320-88-52), CaumontConvention, 15\* (823-42-27), GlichyPathé, 18\* (523-37-41), GaumontGambetta, 20\* (797-02-74),

Gambetts, 20\* (787-02-74).

I'AMI AMERICAIN (All., v.o.) (\*\*):
Studio Cujas, 5\* (033-89-22); U.G.C.
Opéra, 3\* (251-50-32), Quintette, 5\*
(033-35-40), 14-Juillet-Parnasse, 6\*
(325-38-00), Elysées-Lincoin, 8\* (359-36-14), 14-Juillet-Bastille, 11\* (357-90-81), P.L.M. Saint-Jacques, 14\*
(589-68-42).

ANGELA DAVIS L'ENCHAINEMENT
(Fr.): La Claf, 5\* (337-90-90).

ANNE ET ANDY (A., v.f.): Richelleu, 2\* (233-56-70), Athéna, 12\* (343-07-48) en mat., Balzac, 8\* (359-68-27), Cambronne, 15\* (734-42-96), en mat.

ANNE ET ANDY (A., v.f.): Richelleu, 2: (233-56-70). Athéna. 12: (243-67-48) en mat., Balzac, 8: (359-52-70). Cambronne, 15: (734-42-96), en mat.

ANNIE HALL (A., v.o.): Grands-Augustine, 6: (633-22-13).

L'ARGENT DE LA VIRILLE (It., v.o.): Le Marais, 4: (278-47-86).

Hautefeuille, 6: (613-79-38).

AU-DELA D'UN PASSE (A., v.o.): Vidéoatone, 6: (325-60-34).

AUM SHIVA (Ang., v.f.): La Pagode, 7: (765-12-15).

LES AVENTURES DE BERNARD ET BIANCA (A., v.o.): Normandie, 8: (359-41-18): en soirée. — V.f.: Richelteu, 2: (233-58-70). Normandie, 8: en matinée. Diderot, 12: (343-19-29), Saint-Ambroise, 11: (700-39-15). Murat, 16: (238-99-75). Secrétan, 19: (206-71-33).

RANDE DE FILICS (A., v.o.) (\*\*): Concorde, 8: (359-92-84). — V.f.: ABC, 2: (236-55-54). Montparnasse 83, 6: (544-14-27), Athéna. 12: (331-56-86). Cilchy-Pathé, 18: (522-27-61).

RARBEROUSSE (Jap., v.o.): Hautefeuille, 6: (633-79-38), 14-Juillet-Bastille, 11: (337-90-81).

LE BOIS DE BOULEAUX (Pol., v.o.): U.G.C. Opéra, 2: (231-50-32), Quintette, 5: (333-35-40), Elysées-Lincoin, 8: (335-36-14). Elysées-Lincoin, 8: (335-36-14).

ERANCALEONE S'EN VA-T-AUX CROISADES (It., v.o.): Le Marais, 4: (278-47-86).

CA FAIT TILT (Fr.): Capri, 2: (508-13-6), Paramount-Maillot, 17: (758-24-24).

LA COCCINELLE A MONTE-CARLO (A., v.o.): U.G.C. Odéon, 6: (325-71-71), en soirée, Ermitage, en matinée, 13: (580-18-63), Paramount-Galaxie, 13: (580-18-63), Paramount-Manillot, 17: (758-24-24).

LA COCCINELLE A MONTE-CARLO (A., v.o.): U.G.C. Odéon, 6: (325-71-08), un soirée, Ermitage, en matinée, U.G.C. Gare de Lyon, 12: (343-01-59), U.G.C. Gobelins, 13: (331-06-19), Mistral, 14: (339-52-33), Ermitage, 8: (359-15-71), caméo, 9: (770-20-89), U.G.C. Gobelins, 13: (331-06-19), Mistral, 14: (539-52-33), Ermitage, 8: (359-15-71), Caméo, 9: (770-20-89), U.G.C. Gobelins, 13: (331-06-19), Mistral, 14: (539-52-33), Mu-721, 16: (236-53-53), U.G.C. Gobelins, 13: (331-06-19), Mistral, 14: (539-52-33), Mu-721, 14: (530-52-33), Mu-721, 16: (236-57-29), U.G.C. Gobelins, 13: (331-68-19), Mistral,

71-33).

LE CRABE-TAMBOUR (Pr.): Bosquet, 7° (551-44-11), Elysées Point Show, 8° (225-67-29).

DEUX SUPER-FLICS (A., v.f.): Capri, 2° (558-11-69), Mercury, 8° (225-75-90), Paramount-Opéra, 8° (773-34-37), Paramount - Montparnasse, 14° (328-22-17), Passy, 16° (288-62-34), Ternes, 17° (330-18-41).

DIABOLO MENTHE (Pr.): Quintette, 5° (033-35-40), Colisée, 8° (359-29-46), Gaumont - Opéra, 9° (073-95-48), Gaumont - Opéra, 9° (073-95-48), Gaumont - Sud, 14° (331-51-16), Cambronne, 15° (734-42-96) en soirée

S1-16), Cambronne. 15° (734-42-96) en soirée

DROLE DE SEDUCTEUR (A., v.o.):
U.G.C. Odéon. 5° (325-77-98). Elysées-Cinéma, 8° (225-37-90). V.f.:
Rex., 2° (236-83-83), Bretagne. 5° (222-57-97), U.G.C. Opéra, 2° (261-30-32).

ELLES DEUX (Hong., v.o.): Saint-André-des-Artz, 5° (326-48-18). Recine. 6° (632-43-71), U.G.C. Marbeuf, 8° (625-47-18). J.-Renoir, 9° (874-40-75). Olympic, 14° (542-67-42).

(874-40-75). Olympic, 14° (542-67-42).

EMMANUELLE 2 (Fr.) (\*\*): Paramount-Marivaux 2\* (742-83-90); Publicis Saint-Germain, 6\* (222-72-80); Publicis - Champs-Enysées, 3\* (720-75-23); Publicis Matignon, 6\* (339-31-97); Max-Linder, 9\* (770-40-04); Paramount-Bastille, 11\* (342-88-17); Paramount-Galaxie, 13\* (550-18-03); Paramount-Montparasse, 14\* (325-22-17); Paramount-Orléans, 14\* (540-45-91); Convention Saint-Charles, 15\* (579-33-00); Paramount-Montmartre, 18\* (506-34-25); Tourelles, 20\* (636-51-88)

ET VIVE LA LIBERTE (Fr.): Richelleu, 2\* (233-56-70); Marignan, 8\* (359-92-82); Athéna, 12\* (343-07-48) en mat.; Fauvetta, 13\* (331-58-55); Montparnasse - Pathé, 14\* (326-65-13); Clichy-Pathé, 18\* (522-37-41).

FAUX MOUVEMENT (All.) (\*\*), vo. Schido Git-le-Cour. 8\* (325-

37-41).
FAUX MOUVEMENT (All.) (\*\*),
v.o.: Studio Git-le-Cœur. 6\* (326-

Les films marqués (\*) sont LE FOND DE L'AIR EST ROUGE interdits aux moins de treize aus, (Fr.): La Pagode, 7\* (705-12-15). (\*\*), anx moins de dix-hult aus. (Fr.): Sainta-Michel 5\* (325-79-17): Sainta-Michel 5\* (325-79-17). v.o. : Saint-Michel, 5\* (328-79-17); Biarritz, 8\* (723-69-23); v.f. : U.G.C. Opera, 2\* (251-50-32); Blentenue - Montparnasse, 15\* (544-25-02). (Suid.), v.o. : Olympic, 14\* (542-87-42).

25-02).

GHLAP (Suéd.), 7.0.: Olympic, 14\*
(542-67-42).

LA GUERRE DES ETOHES (A.),
7.0.: Marbeuf, 8\* (225-47-19);
7.1.: Hausmann, 9\* (770-47-55);
Rivoil-Cinéma, 4\* (272-63-32).

HARO (Fr.): Panthéon, 5\* (033-15-04);
Studio Raspaul, 14\* (329-38-94),
L'HERETIQUE (A.) (\*), 7.0.: Ermitage, 8\* (359-15-71); 7.1.: Hausmann, 9\* (770-47-55); Paramount-Opéra, 9\* (073-34-37); Paramount-Montparnasse, 14\* (328-22-17).

HOTEL DE LA PLAGE (Fr.): Omnia. 2\* (203-39-36); Rio-Opéra, 2\* (1742-32-54); Lord - Byron, 8\* (255-16-22); Paria, 8\* (359-53-99); Nation, 12\* (343-04-67); Gaumout-Sud., 14\* (323-31-16); Montparnasse-Pathé, 14\* (326-65-13); Cilchy-Pathé, 18\* (522-37-41).

IL ETAYT UNE FOIS... LA LEGION (A.), 7.0.; U.G.C. Odéon, 6\* (325-71-08); Ambassade, 8\* (359-19-08); 71.: Berlitz, 2\* (742-60-23); Montparnasse 83, 6\* (544-14-27); Gaumout-Convention. 15\* (828-42-27); Wepler, 18\* (387-50-70); Gaumout-Gambetta, 20\* (797-62-74).

Les films nouveaux

L'INCOMPRIS, film italien de L. Comencini (Inédit, 1986), v.o. : Quintette, 5° (033-35-40); Monte-Carlo, 8° (225-69-83); v.f. : Impérial, 2° (742-72-52); Montparnasse 83, 8° (544-14-27); Saint-Lazare-Pas quier, 8° (387-35-43); Nation, 12° (343-04-67).

DORA ET LA LANTERNE MAGI-QUE, film français de Puscal Eane: Palsis des Arts, 3° (272-63-98); La Clef, 5° (337-90-90); Bilboquet, 6° (222-87-23).

NON RECONCILIES, film allemand de J.-M. Straub, v.o.: Action-République, 11° (805-51-33).

BARTLEBY, film français de M. Ronet: Sudio des Ursulines, 5° (033-39-19) ià partir de jeudi).

M. Ronet: Sudio des Ursulines, 5° (033-39-19) ià partir de jeudi).
L'OURS OU TCHEKHOV EST-IL MISOGYNE? NO C ES DE SANG OU LA CREATION DE L'OESTACLE, leçons de théstre d'A. Vitez, filmées par M. Eoleva: Palais des Arts, 3° (272-82-98), à 12 h.
LA MAITRES SE LEGITIME, film italien de M. Vicario (\*\*) v.o.: U.G.C.-Dantou, 8° (329-42-82); Biarritz, 8° (723-69-23); Murat, 18° (236-93-5); v.f.: Rex, 2° (236-83-93); Helder, 9° (770-11-24); U.G.C.-Gare de Lyon, 12° (343-01-59); U.G.C.-Gobelins, 13° (331-06-19); Mustral, 14° (535-52-43); Bienvenue-Montparnasse, 15° (544-25-02); Magic-Convention, 15° (828-20-64); Secrètan, 19° (206-71-33).
LE TOURNANT DE LA VIE, film américain de E. Rosa, v.o.: Quartier Latin, 5° (326-84-85); Concorde, 8° (359-92-84); Vic-Lumière, 9° (770-84-61); Fauvette, 11° (331-56-861; Montparnasse - Pathé, 14° (326-85-13); Gaumont-Gambetta, 20° (757-02-74).
LA PLANETE DES MONSTRES, film japonnis de J. Fukuos, v.f.: Ciuny-Palace, 5° (033-07-76); Maxéville, 9° (770-75); Maxéville, 9° (770-75); Maxéville, 9° (770-76); Maxéville, 9° (770-76); Maxéville, 9° (770-765); Les Invages, 18° (522-47-94).
QUI CHAUFFE LE LIT DE MA 47-94).
QUI CHAUFFE LE LIT DE MA
PEMME, film italien d'Ugo
Tognazzi (\*) v.f.: Maxéville,
9° (770-72-86): ParamountGalaxie, 13° (580-18-03): Paramount-Galaxie, 14° (328-98-34):
Convention-Saint-Charles, 15°
(579-33-00): Moulin - Rouge,
18° (606-34-25).

IPHIGENIE (grec), v.o.: Saint-Germain Studio, 5° (033-42-72); Montparmasse 83, 6° (544-14-27); Montparmasse 83, 6° (544-14-27); Marignan, 8° (353-52-82); v.f.: Impérial, 2° (742-77-52); Albéma, 12° (343-07-48), en soirée : Gaumont-Convention, 15° (828-42-27).

JESUS DE NAZARETH (it.-ang.) (1° partie), v. angl. + v.f.: Arlequin, 6° (548-62-25); v.f.: France-Elysées, 8° (723-71-11); Madeisine, 8° (073-56-03).

JULIA (A.), v.o.: Saint-Germain-VII-lage, 5° (633-87-59); Colisée, 8° (359-22-46); v.f.: Impérial, 2° (742-72-52); Saint-Lazare Pasquier, 8° (367-35-43); Nation, 12° (343-04-67); Montparpasse-Pathé, 14° (325-65-13); Gaumont-Convention, 15° (828-42-27)

| 04-67| : Montparnasse-Pathé. 14| | SEO(18.5 S-13) : Gaumont-Convention, 13\* (828-42-27) | Gaumont-Convention, 13\* (828-42-27) | LES LIENS DE SANG (Fr.) (\*), v. ang. Luxembourg. 6\* (633-97-77) : Biarritz, 5\* (723-63-23) : v.f. : Cinémonde-Opéra, 9\* (770-01-90) : U.G.C. Care de Lyon, 12\* (343-01-59) : Mistral, 14\* (333-22-43). LE MIEORE (80v.), v.O. : Hautofeuille, 6\* (633-79-38) : Colisée, 8\* (359-29-46) : Olympic, 14\* (542-67-42). | MON BEAU LEGIONNAIRE (A.), v.O. : Luxembourg. 6\* (633-67-77) : Eysèes Foint-Show, 8\* (225-67-29). | MORT D'UN POURRI (Fr.) : Galerie Point-Show, 8\* (225-67-29). | MORT D'UN POURRI (Fr.) : Galerie Point-Show, 8\* (225-67-29). | NOUS IRONS TOUS AU PARADIS (Fr.) : Paris, 8\* (359-3-39) : Francals, 9\* (770-33-88) : Montparnasse-Puthé, 14\* (225-65-129). | NEW-YORK, NEW-YORK (A.), v.O. : Paramount-Elysées 8\* (339-49-34). | L'ŒUF DU SERPENT (A.) (\*), v.O. : Palais des Arts, 3\* (272-62-98) : Studio de la Harpe, 5\* (033-10-82) : A l'est d'Eden. | A l

34-83); Msc-Mohon, 17. (380-24-81).

LES PETITS CALINS (Fr.): Madeleine, 8. (338-92-82); Marignan, 8. (338-92-82); Gaumont-Sud, 14. (331-51-16); Cambronne, 15. (734-42-88).

Mark BROTHERS (v.o.); Accenseur pour l'echataud.

MARK BROTHERS (v.o.); Accenseur 42-98); Cambronne, 16 (A.-Can.), v.o.; Palais des Aria, 3\* (272-62-98); Quintette, 5\* (033-35-40); v.f.; Saint-Lazare Pasquier, 8\* (387-35-43); Cambronne, 15\* (734-49-68)

\*\*C337-35-43) ; Gambronne, 15\* (T34-42-96)

\*\*POUR QUI LES PRISONS (Fr.) : 1.2

\*\*Cléf. 5\* (337-90-90).

\*\*POURQUOI PAS (Fr.) (\*), Cluny
\*\*Ecoles, 5\* (633-20-12) ; U.G.C.

Opéra, 2\* (261-30-12) ; Bonaparte,

6\* (328-12-12) ; Marbeuf, 8\* (225
47-19),

\*\*PREPAREZ VOS MOUCHOIRS (Fr.)

(\*), U.G.C. Danton, 6\* (329-42-62) ;

\*\*Blarritz, 8\* (723-69-23) ; Para
mount-Montparnasse, 14\* (328-22
17); Mistral, 14\* (538-52-43),

\*\*BAOMI (Fr.-Belg.), Vendôme, 2\*

(673-87-52), U.G.C. Danton, 6\*

(329-42-62),

\*\*RENCONTRES DU TROISIEME TYPE

(A. V.O.). Si-Germain fluchette, 5\*

(633-87-59); Hautefeuille, 6\* (633-

EXCONTRES DU TROISIEME TYPE
(A. v.o.). Si-Germain Buchette, 5°
(533-87-59); Hautefeuille, 6° (53378-23); Gaumont-Etve gauche, 6°
(548-28-36); Gaumont-ChampsElystes, 8° (359-04-61); (v.f.) Richelieu, 7° (233-56-70); Marignan, 8°
(259-92-82); Français, 9° (770-2188); Gaumont-Sud, 16° (331-51-16);
Wepler, 18° (357-50-70).
LE SAHARA N'EST PAS A VENDRE
(Fr.). Olympic, 16° (542-57-42),
h. Sp. (Fr.), Olympic. 14- (574-51-1), h. sp.
SECRETE ENFANCE (Fr.), 14-Jufflet-Bastille, 11- (357-98-31),
TENDRE POULET (Fr.), U.G.C.
Odéon, 6- (325-71-05); Normandle,
8- (359-41-18); Paramount-Opera,
9- (173-34-37); Paramount-Gobelins. 13- (707-12-23); Magic
Convention, 15- (528-30-64); Paramount-Orléans, 14- (540-45-91);
Paramount-Maillot. 17- (758-2424).

24).
LES TZIGANES MONTENT AU CIEL
(50v. v.o.). Kinopanorama, 15°
(306-50-50).
UN RISQUE A COURIE (A., vf.).
Paramount-Opera 9° (073-34-37).
UNE JOURNEE PARTICULIERE (It., v.o.). Studio Médicis, 5° (633-25-37).

97). UN MOMENT D'EGAREMENT (Fr.), Marbeuf, 8° (225-47-19). LA VIE DEVANT SOI (Fr.), Para-mount-Mariyaux, 2° (762-83-90); Studio Jean-Cocteau, 5° (633-47-621); Paramount - Elysées, 8° (359-48-34). 47-62): Paramount - Elysées, 8° (359-48-34).

LA VOIX DE SON MAITRE (Fr.), Studio Logos, 5° (633-26-42): Olympic, 14° (542-67-42).

VOYAGE A TOKYO (Jap., v.o), Saint-André-des-Arts. 6° (326-48-18); Olympic, 14° (542-67-42).

VOYAGE AU JARDIN DES MORTS (Fr.), Action République, 11° (805-51-33).

Les grandes reprises AGUTRRE, LA COLERE DE DIEU (All., v.o.) : Lucernaire, 6 (544-57-34). 57-34).

ALICE DANS LES VILLES (All., v. am.): Le Marais, 40 (778-47-86).

AMARCORD( It., v.o.): A. Bazin, 13- (337-74-39) du 5 au 7.

L'AVENTURE, C'EST L'AVENTURE (Fr.): Cluny-Palace, 5- (033-07-75).

MAXÉVILE, 9- (770-72-86).

LES AVENTURES DE ROBIN DES (032-72-07).

BERTHA BOXCAR (A., v.o.): Action Contents of (325-72-07). EERTHA BONCAR (A., v.o.): Action Christine, 6e (325-85-78). LE BAL DES VAMPIRES (A., v.o.): Luxembourg, 6e (633-97-77). BLUE JEANS (Fr.) (\*): Le Rane-lagh, 16e (238-51-44). CABARET (A., v.o.): New-Yorker, 9e (770-63-40) (af mar.). 2001, ODYSSEE DE L'ESPACE (A., 201): Renndway 18e (527-41-16). 2801, ODYSSE DE L'ESPACE (A. v.o.): Brondway, 18 (227-41-16). FELLINI-ROMA (It., v.o.): Cinéma des Champs-Riyaées, & 1359-51-70). LE GRAPHIQUE DE BOSCOP (Fr.): Actus-Champo (933-51-60), à partir du 4. HISTOIRE D'O (Fr.) (\*\*): Champollion, 5 (033-51-60). L'HONNEUR PERDU DE KATHARINA BLUM (All., v.o.): Studio Bettrand, 7 (783-64-65). JOUR DE FETE (Fr.): Le Ranelagh, 18

lagh, 16\*. LE LAUREAT (A., v.o.) : La Clef, 5\* LAUWRENCE D'ARABIE (A., V.f.) : Excurial, 13º (707-28-04).
LITTLE BIG MAN (A. v.o.): Noctambules, 5º (033-42-34).
LISTTOMANIA (A.) (\*°), v.o.: Studio Dominique, 7º (705-04-55). Sauf mardi.

dlo Dominique, 7º (705-04-35), sauf mardi.

MON ONCLE (Fr.): Studio Alphe, 5e (032-39-47), Paramount-Malliot, 17º (758-24-24)

MONTY PYTHON (Ang., v.o.): Studio de la Contrescarpe, 5º (325-79-37).

ORANGE RECANIQUE (A., v.f.) (\*\*): Haussmann, 9º (770-47-55).

LES ORPHELINS (Sov., v.o.): Paramount-Odéon, 6º (325-59-83).

PAIN ET CHOCOLAT (It., v.o.): Lucernaire, 6e.

LA PLUIE DU DIABLE (A.) (\*): Styl. 5º (633-08-40), en alternance.

PROVIDENCE (Fr., v. ang.): Clumy Ecoles, 5º (033-20-12), Marbeuf, 3º (251-59-32), U.G.C.-Gobelins, 13º (331-06-18).

LES RAPACES (A.): Studio Bertrand, 7º.

SALO (It.) (\*\*): Les Templiers, 3º (272-94-56) en soirée.

TO BE OR NOT TO BE (A., v.o.): A Bazin, 13º (337-74-39) jusqu'au 4.

LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT (Fr.): Le Ranelagh, 10º.

LES VALSEUSES (Fr.) (\*\*): Capri, 2º (508-11-69).

pour l'echafaud.

MARN BROTHERS (v.o.) : ActionChristine, & (225-85-78), mer.,
dim. : le Soupe au canard : jeudi,
landi : Monkey Business : ven,
mar. : Une nuit à l'Opéra : sam. : mar.: Une nuit à l'Opéra; sem.; les Mars au vrand magasin.
CHARLIE CHAPLIN (7.0.): Nichel-Ecoles, 5º (223-72-07): le Diepateur.
E O C & CONFRONTATION PR O-GRESSIV ROCK (7.0.): Studio Saint-Sèverin, 5º (633-50-51).
JODOROWSKY (A., v.o.): Le Seine, 5º (325-95-07). 14 h. a 20 h.: El Topo; 18 h. 33 et 21 h.; la Montame sacrée.

Topo; 18 h. 37 et 22 h.; la Montagne sacrée.
M. DURAS: Le Seine, 5\*, 12 h. 20 (sí dim.): India Song: 16 h. 30: Baxter. Vera Baxter.
MUSIQUE (t.o.): Le Seine, 5\*, 16 h. 15 et 22 h. 15: Chronique d'Anna Magdalena Bach; 18 h. 15: Olivier Messiaen et les oiseaux.
NOVO (t.o.): le Seine, 5\*, 16 h. 45: Perdition; 20 h. 20, Féminin pitriel. riel, HOMMAGE A. H. HAWKS (V.O.): Action La Fayette, 90 :278-80-50): l'Impossible M. Bébé.

Les séances spéciales ADOPTION (HONG. T.O.): Saint-Andre-des-Aris. 6\* (226-48-18), 4
12 h.
ASPECTS DE L'AVANT-GARDE
BRITANNIQUE ET FRANÇAISE:
les 6 e: 7 au British Concil (55554-89), 2 20 h. 22.
BUTCH CASSIDY ET LE KID (A.
v.O.): La Clef. 5\* (237-90-90), 4
12 h. et 24 h.
DELIVERANCE (A. v.O.) (\*\*): Lucernaire, 6\* (554-57-34), 3 12 h. et
24 h.
LES DOIGTS DANS LA TETE (Pt.): LES DOIGTS DANS LA TETE (Fr.):
Olympic, 14° (542-67-42), & 18 h.
sf stm. et dim.).
DUELLE (Fr.): Olympic, 14°, &
18 h. (sf stm. et dim.).
L'EMPIRE DES SENS (J2D. v.o.)
(\*\*): Saint-André-der-Aris, &\*, &
24 h. 24 h.

RARLAN COUNTY U.S.A. (A., v.o.):
Olympic, 14°, à 18 h. (sf sam. et
dimanche).

HAROLD ET MAUDE (A., v.o.):
Lutembourg, 6° (623-97-77), à 10 h.,
12 b. et 24 h.

JERENHAH JOHNSON (A., v.o.):
La Clef, 5°, à 12 h. et 24 h.

JE, TU. U. ELLE (Fr.:: Le Seine, 5°,
(223-95-99), à 12 h. 15 (sf dim.).

JULES ET JIM (Fr.): Studio
Golande, 5° (923-72-71), à 12 h. 15
(sf dim.) (vend. et sam. + 24 h.).
1789 (Fr.): Paleis des arts, 3° (27262-98), à 12 h.

NEUF MOIS (Hong., v.o.): SaintAndré-des-Arts, 6°, à 12 h.

LES OISEAUX DE NUIT (Fr.) (°):
La Clef, 5°, à 12 h. et 2° h.

PIERROT LE FOU (Fr.): SaintAndré-des-Arts, 6°, à 24 h.

PHANTON OF THE PARADISE (A.,
v.o.): Lauxembourg, 6°, à 10 h.,
12 h. et 24 h. FONDA:REDGRAVE/ZINNEMANN

"Un des plus beaux films de femmes du cinéma américain."

"Le plus beau film de Fred Zinnemann."

"Du grand et du beau cinéma."

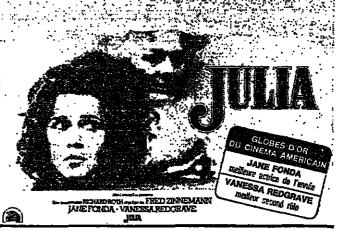

QUINTETTE v.o. - PALAIS DES ARTS v.o. SAINT-LAZARE PASQUIER v.f. - CAMBRONNE v.f. pitié pour le prof ! Emouvant, drôle... Robert Benayoun le point L'humour et le pittoresque dominent... ...une lecon d'optimisme. Jacques Siclier" le monde" BUD CORTet SAMANTHA EGGAR un film de silvio Narizzano



"le plus vieux métier du monde..."

L'EXERCICE DU POUVOIR

GAUMONT AMBASSADE - BERLITZ - MONTPARNASSE 83 - WEPLER PATHÉ -GAUMONT CONVENTION - GAUMONT GAMBETTA - U.G.C. ODÉON v.o. AVIATIC Le Bourget - ALPHA Argenteuil - BELLE EPINE PATHE Thiais - PATHE Champigny - CLUB Maisons-Alfort - ULIS Orsay - GAUMONT Évry.



GEORGE Y - U.G.C. BIARRITZ - GAUMONT RICHELIEU - CLICHY PATHÉ - MIRAMAR - U.G.C. DANTON - GAUMONT CONVENTION - GAUMONT GAMBETTA BELLE ÉPINE PATHÉ Thiais - MULTICINÉ PATHÉ Champigny - GAUMONT Evry - PARLY 2 - GAMMA Argenteuil - PARINOR Aulnay



"Hélèna, c'est Mimsy Farmer dont la grâce, Phymour et l'émotion font merveille". Robert Chazal/FRANCE SOIR

"On rit beaucoup à l'Amant de poche qui retrouve parfois le ton des comédies américaines de l'aprèsguerre qui nous manquent tant aviourd hui Marc Esposito/PREMIERE

"Un film drole et tendre que je vous recommande personnellement? Léon Zitrone/R.TL.



### OU L'ORDRE TIENT A UN CHEVEU

Un coir de la fin du mois de janvier, le général Rigaud, commandant la gendarmerle de la région parisienne, regarde à la télévision un reportage sur l'ar-restation d'Yves Maupelit, l'auteur présumé d'un meuntre à Sucy-en-Brie. Soudain, ô horreur, la, sur l'écran, orès de l'« ennemi public numéro un ». que voit-il? Un gendarme mobile dont la coupe de cheveux prend quelques libertés avec le

La discipline faisant touiours la force principale des armées — jussent-elles atomiques. — la général entreprend aussitôt de amener l'indécent pandore à l'observation stricte du décret comminatoire est envoyé par le chef de toutes les gendarmeries de la région perisienne au commandant de la circonscription d'Oriéans, d'où est issu le contrevenant :

- Primo : occasion transmission per télévision nationale général C.R.G.N./Paris a constaté mauvaise présentation gendarme... de l'escadron... de gendarmerie mobile.

- Secundo : commandant de groupement rendra comote exécution et s'assurera, par des contrôles tréquents, qu'il n'y e plus de felles toisons parmi le personnel sous ses ordres.

» Signé : général Rigaud. » Devant un péril el grave qu'il puisse émouvoir à ce point son supérieur. le colonel Bagnouls. commandant la circonscription d'Orléans, s'empresse de traduire - - à toutes lins utiles -- à toutes les unités du département (avec copies multiples à toutes les sections de l'étatmajor) la bonne parole : - Le commandant de circonscription demande à tous les commandants d'unités, gendarmerie départementale et gendarmerie mobile, jusqu'à l'échelon briexécution des dispositions réglementaires, dont le texte est rappelé ci-après :

- - La coupe de cheveux dalt être nette, soignée et sans excentricité ;

- — La masse des cheveux doit avoir une faible épaisseur sur la nuque et les tempes, et présenter une surface unie :

— La coupe doit être « arrêtée = au plus bas au-dessus du coi de la chemise et, sur les tempes, au niveau de la partie centrale du tragus (1). - Le télégramme précise le sens de ce mot : (1) Délinition du Petit Larousse : petite seille trianqufaire de l'orifice externe du conduit auditif. =

Pour permettre aux gendam

du Loiret d'enrichir leur voca-

bulaire, dans le respect de l'hygiene militaire, tout un réseau de transmission aura donc été mobilisé, quitte à ce que cette gravissime urgance en estompe d'autres, à l'occasion. Certes, pas de message annon-cant le passage prochaîn à seurs aipins de Grenoble, d'un intérêt primordial pour le moral des troupes. Mais l'histoire nous montra que l'on sait aussi

Le gendarme Pierre Bignon, candidat aux élections législa-tives dans le Calvados (le Monde du 23 février 1978), alfirme ainsi, dans le demier numéro de l'Essor de la gendarmerie, que le premier message de recherche d'Yves Maupetit a été diffusé aux services « quatre jours après le double meurtre de Sucy-en-Brie - et qu'aucun télégramme concernant le baron Empain n'était parvenu dans les gendarmeries, une semalne après l'enlèvement de l'industrie). Ce gendarmes de France -, qu'on croyalt en chasse, le temps de

JAMES SARAZIN.

### ÉDUCATION

SEPT MILLE PARTISANS DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ SE SONT RÉUNIS A DINAN

## Le président de l'UNAPEL dénonce « les fous et les assassins » du programme commun

Dinan. - Près de sept mille personnes ont participé, mercredi 1° mars à Dinan (Côtesdu-Nord), à une « réunion d'information » sur l'avenir de l'enseignement catholique. La réunion s'est rapidement transformée en meeting électoral. M. Guy Guermeur, député (B.P.R.) du Finistère, président de l'Association parle-

mentaire pour la liberté de l'enseignement, et M. Henri Lefebvre, président de l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre (UNAPEL), ont appelé très clairement les participants à voter pour les candidats de la majorité.

Pour avoir rassemble près de sept mille personnes dans une ville peu centrale des Côtes-du-Nord, les organisateurs de cette réunion départementale des APEL avaient tout le ni d'être satisfaits. NI M Chirae ni M Mitterrand NI M. Chirac ni M. Mitterrand n'ont eu récemment en Bretagne une telle audience. Seul M. Mar-chals a fait mieux en réunissant quinze mille personnes à Saint-Brieuc.

Brieuc.

Cette réunion fera date en Bretagne. Jamais, depuis de nombreuses années, les dirigeents de l'enseignement catholique ne s'étaient associés à une prise de position aussi claire en faveur d'un courant politique particulier.

Tâmoins — mais aussi acteurs Témoins — mais aussi acteurs — les directeurs diocésains de l'enseignement catholique des Côtes-du-Nord et d'Ille-et-Vilaine ont applaudi aux appels répétés en faveur de la majorité comme les participants ont applaudi le nom des candidats des Côtes-du-Nord, qu'ils soient R.P.R., démocrates-chrétiens ou membres ou Parti des forces nouvelles, pour peu que ces candidats se soient prononcés pour la liberté de l'en-

a Pour quelques semaines encore, nos enjants n'appartiennent ni à un syndicat ni à un parti n Pour défendre la liberté de l'en-Pour défendre la liberté de l'en-seignement, M. Guy Guermeur ne s'est pas embarrassé de nuances: « Des forces hostiles sont en marche pour détruire la société humaniste. Pour mieur dominer l'homme, elles teulent l'isoler, en commençant par cas-ser la famille et isoler l'enfant. » Après avoir soulioné que la se-Après avoir souligné que le so-

De notre correspondant cialisme « qui veut s'installer pour longtemps » ne peut pas laisser une « poche de liberté », en acceptant deux enseignements. M. Guermeur a prècisé: « Ensemble nous gagnerons. Ce sera les partis du programme commun ou la liberté. Nous avons la liberté, gardons-là. »

La proposition du dépatté du

liberté, gardons-là. »

La proposition du député du Finistère a été comprise et ainsi traduite par le président départemental des APEL : « Je demande aux Finistèriens de bien voter, parce que nous avons encore besoin de M. Guermeur à la tête de l'Association parlementaire pour la liberté de l'enseignement n. Le parti socialiste principale cible des orateurs — et la CFD.T. ne pouvaient plus être cités sans provoquer les sifflets de l'assistance.

de l'assistance.

M. Henri Lefebvre, président de l'UNAPEL, reconnaissait, à son tour, que son association était « engagée depuis le mois d'octobre dans la bataille politique », engagement « pris à contrecour, mais nécessaire, parce que le projet à éducation du programme company est un projet de four commun est un projet de jous et d'assassins ». Les fous, selon M. Lefebvre,

sont ceux qui croient à la plura-lité d'idées dans un système uni-que d'enseignement. « On pourrait faire passer un peu de marxisme dans un cours de maths, et un peu de joi catholique en fran-cais », a dit le président de l'UNAPEL. C'est un projet de jous qui veulent transjormer nos enjants en giroueties. » Les assassins sont « ceux qui veulent un service public d'enseignement au service d'un régime totalitaire, qui transformerait nos en fants en robots

La bataille pour la liberté de l'enseignement sera gagnée, a précisé M. Lefebvre, a si nous ga-gnons les élections dans quinze jours, si nous battons les socia-listes, tenants du nouveau système

éducatif ». Après avoir rappelé que l'école catholique d'o'it « travailler à l'amélioration du système éducatif français » et e remplir su mis-sion d'évangélusation ». M. Lefeb-vre a invité les participants à préparer activement le congrès national de l'UNAPEL, qui aura lieu en 1979 à Rennes : « Ce congrès aura lieu quel que soit le résultat des élections. Nous serons trois mille, Le congrès duserons trois jours. Mais si nous sommes perséculés, il y aura un quatrième jour, et nous serons alors cent mille, et nous déjen-drons la liberté sur le chemin

de Rennes à Paris. »
Les participants à la réunion ont été invités à se disperser en chantant la Marseillaise. ANDRÉ MEURY.

■ M. Marcel Smets vient d'être nommé chef de cabinet du minis-tre des universités, Mme Alice Saunier-Seïté M. Smets, qui Saunier-Seïté. M. Smets, qui était conseiller technique au même ministère, remplace Mme Michèle Alliot-Marie aux fonctions de laquelle il est mis fin sur sa demande. M. Smets est agrégé de l'Université.

### L'ÉGLISE DE SCIENTOLOGIE DE FRANCE

Le conseil d'administration de l'Egilse de scientologie de Franca a décidé de dissoudre cette assoa decine de cossonare ceus asso-ciation et d'en créer une nouvelle baptisée l'Eglise de la nouvelle compréhension, a annoncé mer-credi la mars M. Marc Bromberg, porte-parole de la scientologie.

loi de 1901, sous le nom Les Amis de la scientologie. En 1968, cette

### DÉFENSE

### HOMHATIONS MILITAIRES

Sur la proposition de M. Yvon Bourges, ministre de la défense, le conseil des ministres du mer-credi. 1º mars a approuvé les promotions et les neminations nivantes :

L'ARMÉE DE TERRE. — Sont nommés membres de droit, le général d'armée Jean Richard; membre, le général de division Roger Hotton, qui est élevé au rang et à l'appellation de général de corps d'armée;

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MARINE, — Est élevé au rang LA MARINE. — Est élevé au rang et à l'appellation de vice-amiral d'escadre, le vice-amiral Georges Lasserre : est nommé inspecteur des armements nucléaires, le vice-amiral Jean Gabrie :

 CONTROLE GENERAL DES CONTROLE GENERAL DES ARMÉTES. — Est promu contrôleur général des armées, le cortrôleur des armées Yves Motals de Narbonne, en remplacement du contrôleur général des armées

● ARMEMENT. — Est promu ingénieur général de 1<sup>se</sup> classe, l'ingénieur général de 2<sup>se</sup> classe Albert Bonnotte ; sont promus ingénieur général de 2<sup>se</sup> classe, les

TERRE. — Est promu général de division, le général de brigade Pierre Campet; sont promus
général de brigade, le colonel des
troupes de marine Raoul Bredèche, le colonel de l'infanterie
Michel Fennehresque, le colonel
d'artillerie Joseph Billet;

vice - amiral, les contre - amiraux Yvan Scordino et Henri Darrieus; contre-amiral les capitaines de vaisseau Jean Marfaing ; sont nommes sous-chef d'état-major des armées, le vice-amiral Ber-nard Franchet, commandant le centre d'entraînement de la flotte, le contre-amiral Roger Vercken ;

AIR. — Est nommé commandant des écoles de l'armée de l'air, le général de division aérienne Paul Vanjour;

● JUSTICE MILITAIRE. — Est promus magistrat général, le magistrat militaire de 1<sup>n</sup> classe blichei Polgnet

RELIGION

### PLUSIEURS DIZAMES DE MOONISTES SEKONT. EXPULSES DES ÉTATS-UNIS

INTS CROISES

E:::12 % %

interie nationale

돌투 YIV 2001

57 NTON LET WAR TO BE STONE

Literate.

Bulletin d'annelgemen

Han white the state of the stat

the in Court of the Man Andrews Colores

ATT 我 自由社 ATT 经 经 图

services marines in the service of

des falls -therein is being private formats of the being

transmin an element of the property

a triffige and the administration of

lands in the makes of

gront für befatht

The second secon

PARTY THE STATE OF THE STATE OF

**经验证** 

NEW ME

A COMMENT OF THE PROPERTY OF T

LANES

PAYER

The management of a

In others with the same

Washington (Reuter). — Une cour d'appel de Washington a confirmé, mercredi 1º mars, l'og-dre d'expulsion visant pinsieurs dizaines d'adeptes de la sette Moon. Les avocats de M. Sin Myung Moon, fondateur de l'Eglise de l'unification, avaient tenté d'obtenir, pour ces adeptes-étrangers, le droit de séjour aux Etats-Unis en falsant valoir qu'ils agissaient en tant que s'mission-neires » nour le commte de le naires » pour le compte de la secte sud-coréenne. Mais les fonctionnaires du ser-

Mais les fonctionnaires du service de l'immigration et de la naturalisation ont conclu qu'ils étaient employés à d'autres fins. Un rapport du commissionnaire régional à l'immigration pour la région du nord-est, cité au tribunal, déclare que de jeunes moonistes répartis dans divers fitats s'adonnent principalement « à la vente de marchandises comme du thé, des fleurs, des arachides et des sucreries dans les centres, commerciaux, dans la rue et en faisant du porte-à-ports, et, par commerciaux, dans la rue et en faisant du porte-à-porte; et, par la même occasion, sollicitent des dons pour l'Eglise de l'unification ». Le prétendu programme de formation des missiounialres conclut le rapport, semble « aportété conçu en tout premier lieu constant de fonds ». pour la collecte de fonds ».

# CHANGE DE RAISON SOCIALE

Les adeptes français de la

scientologie avalent constitué en 1959 une association régle par la association devenait Association association devenait Association Hubbard des scientologues fran-çais, avant de prendre, en mars 1971, le nom d'Eglise de sciento-logie de France,

Le 14 février dernier, la treizième chambre correctionnelle du tribunal de Paris avait condamné à des peines de prison et à des amendes quatre dirigeants de l'Eglise de scientologie coupables d'escroquerie.

CONSEIL SUPERIEUR DE

Jean Notin, admis dans la 2º sec-

ingénieurs en chef de l'armement Robert Leparment Robert Leparmentler et André Cachin ;

● MARINE. — Sont promus :

### **JUSTICE**

2

### FAITS *ET JUGEMENTS*

Médecins condamnés pour défaut de paiement de cotisation.

condamné mercredi 1" mars, dix-neuf médecins d'Ille-et-Vilaine à s'acquitter de leur cotisation au conseil dépar-temental de l'ordre des médecins et à lui verser chacun 100 F de dommages et intérêts en répara-tion du préjudice moral découlant de leur résistance injustifiée et 200 F de dommages et intérêts en remboursement des frais de

Par deux arrêtés prononces les Conseil d'Etat avait consacré la legalité de la décision du conseil national de l'ordre des médecins (contestée par les dix-neuf mé ecins poursulvis) fixant le montant de la cotisation originale due au conseil départemental. Considérant que le palement de cette cotisation est obligatoire, le tribunal de Rennes a souligné que la résistance des dix-neul mèdecins était injustifiée en droit et en fait : « Elle repose sur la seule crilique du rôle de l'ordre des médecins et de certaines de ses prises de position dont il n'appartient pas au tribunal d'apprécier le bien-fondé. »

 Trois ans d'emprisonnement dont diz-huit mois arec sursis pour le prise d'olage d'un amou-reur déçu. – La cour d'assises de la Côte-d'Or, que présidait de la Côte-d'Or, que présidalt M. Georges Zennaro, a condamné a trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve. M. Jean-Pierre Perret, vingt et un ans, qui avait, par dépit amoureux, pris en otage pendant queiques heures, sous la menace d'une carabine, Mile Brigitte Mespouihé, alors âgée de dix-sept ars, le 5 mil 1977, à Dijon (le l'Ionde du 7 mai 1977). Le jeune Monde du 7 mai 1977). Le jeune homme avalt été inculpé d'enlè-vement de mineure avec violence (le Monde daté 8-9 mai 1977). "Ce n'est certes pas un criminel et il peut benéficier de circonstances atténuantes », devait déclarer dans son réquisitoire M. Gil-bert Steffen, substitut, avant de proposer cune peine de trois à cinq années d'emprisonnement, assortie du sursis partiel ».

• Par décret paru au Journa officiel du 26 février, M. Paul Haegel, conseiller à la cour de Colmar, est nommé président du tribunal de grande instance de Mulhouse. AU TRIBUNAL DE TOULOUSE

### De la difficulté d'être patron et communiste

De notre correspondant régional

près de deux ans, oppose à leur direction trois salariées d'une polyclinique de la ville. Mmes Marivi Ferreny, préparatrice en pharmacle, Ariella Gomes, em-ployée administrative, et Michèle Rommens, laborantine, sanctionnées par leur direction, sont militantes de la C.G.T. et membres du parti communiste. Or la polyclinique appelée aussi Varsovie, est une société gestionnaire, Les amis de la médecine sociale, dont le conseil d'administration est composé en grande partie de membres du P.C. Le directeur est lui-mêm l'ancien secrétaire général de la section toulousaine du parti. C'est au printemps 1976 que deux des dirigeantes de la section syndicaie C.G.T. de la clinique

sout licenciées, la troisième rec vant un avertissement. Les sanc-tionnées ont l'appui de leur granpement syndical. La direction de la polyclinique déclare à propos des mesures prises : a Il n'y a pas eu de notre part de répression syndicale ni de licenciement abu-sif. Nous acons seulement mis fin aux contrals provisoires de deux employées embauchées à titre temporaire pour des remplace-ments afin de permettre aux titulaires de retrouper leur empli à leur retour d'un congé de maic

De leur côté, les plaignantes répliquent : « Nous étions toutes trois responsables syndicales de la C.G.T. dans l'entreprise. Mme ia C.G.T. dans l'entreprise. Mae la C.G.T. dans l'entreprise. Me Ferreny était, de surcroit, déléguée du personnel. A ce titre, nous acons été mandatées pour

### APPRENEZ L'ANGLAIS EN ANGLETERRE

k ilûtel contertable et école dans l 15ème biliment \* 5 houres de cours par jour, par de Courte d'âge de laure d'age

\* Polits groupes (mayeunes 9 étad.)

\* Écuteure sons toutes les châmbres
Laboratuire de langues moderne

\* Ecule reconsue par le ministre
d'Education anglais mtr.

Scrivez cu RESENCY RAMSSATE A, rue de la Persévérance 95 EAUBONNE 761. : 959-26-23 es soirés.

Toulouse. — Le tribunal civil exposer au directeur les repen-de Toulouse examinait, mercredi dications en cours : rappels de tennes a condensai marcadi la mars, un différend qui, depuis salaires, stage syndical, etc. Nous avons été l'objet de tentatives d'intimidation. On nous a accu-sées de vouloir a casser l'entren prise n. Puis, parce que nous avons tenu bon, Mmes Gomez et Rommens ont été mises à la porte. Mme Ferreny, qui était enceinte, et juridiquement pro-tégée en sa qualité de déléguée du personnel, a fait l'objet d'an simple averlissement pour axoir créé une agitation légalement non-fondée. 2 Depuis, le groupement C.G.T. de la santé s'est constitué partie

civile contre la direction. Le representant de l'union départementale C.G.T. a déclaré que a les licenciements araient été prononcés en raison de l'activité syndicale des intéressées pendant la période qui a précéde le un renvoi (le Monde des 1º et 2 dé-

cembre 1977.

De son côté, le serrétaire du comité du parti communiste de la ville de Toulouse. M. Claude Liabres, vice-president du conseil géneral, a pris, 2u nom de son parti, fait et cause pour les em-ployées licenciées. Le tribunal rendra son jugement dans quinze LEO PALACIO.

ISTH Depuis 1953 MISTITUT PRIVE DES SCIENCES ET TECHNOTES ATMAINES CENTRES PLURINISCEPLINAIRES

HEC ESSEC-ESCP-ESCAE

■ Section PILOTE : concern d'existe HEC-ESCEC-ESCP-Bac C et Math. sap. M Section ESCAE : cascours d'extris ISS-ISC-ESCAE-Bax C et B (mexico) anné

Damier point du programme de

E CONCOURS D'ENTRÉE directs su ■ Bars Technicien : 2 mm

### SCIENCES

### L'Agence spatiale européenne a adopté un programme de télécommunications

Aucune décision n'a été prise pour la fusée Ariane

Le conseil de l'Agence spatiale européenne (ESA) s'est réuni mardi ei mercredi à Paris. Initialement prévu pour la semaine précédente, il avait été repoussé de huit jours à la demande de la République fédérale allemande — qui aurait d'ailleurs préféré un report d'un mois. Sur les trois grands dossiers qui figuraient à l'ordre lour Initianu des ressources lancaut Aria communications), les délégues en ont à peu près réglé un, le dernier, et renvoyé les deux autres à la prochaine réunion, les 6 et 7 avril

L'Europe a maintenant un prodes salellites de télécommunications, gramme de télécommunications spamais le temps a ensulte manqué pour parier d'Ariane, et aussi des liales, ou du moins des éléments importants de ce programme. Le budgets encore en souffrance. Pour ces demiers, il suffisalt de prolonger volet principal. Ies deux satellites les douzièmes provisoires, ce qui a E.C.S., a été voté, il est vrai qu'il suffisait d'une majorité des deux été fait. Pour Ariane, le problème est plus grave, car, faute de finance tiers. L'Allemagne a cependant fait ment, on va vers une rupture des une réserve portant sur le niveau de plans de charge industriels, aux sa participation -- 28 % out 31 %. -conséquences en partie irréversibles mais sans remettre en cause cette participation. La construction d'un limite des retards possibles, mais premier satellite va pouvoir être entresemble blen que tous les membres prise, ce qui est l'essentiel

A aussi été approuvé à l'unanimité - la R.F.A. devant confirmer son satellute de télécommunications maritimes, Marots-2, tous les pays qui construisent actuellement le premier Marots syant indiqué leur intention de construire le second C'est là encore une décision importante, car ces deux estellites doivent entre dans un système mondial out intéresse plusieurs pays hors de l'Agence, à commencer par les Etats-Unis et l'U.R.S.S. Celle-ci a d'ailleurs fait une offre de lancement pour un des

Un crédit d'études

pour le satellite de télévision

ommunications, le satellite lourd H-SAT de télévision directe. Les positions étaient là bien plus divergentes. et nul ne s'attendait à un accord. Le consell a suivi une suggestion d'ori-gine française qui accorde un crédit d'étude de six mois, d'un montant de 6,1 millions d'unités de compte, colt 34 millions de francs. Les Allemands na participent pas à cette étude, car ont des projets concurrents, et I'on peut douter qu'ils changent d'opinion dans six mois. Si les futures télécommunications

spatiales out fait un pas Important, men de tel n'a été obtenu pour le lanceur Ariane. Il est vrai que l'un des arguments majeurs de la R.F.A.

*AERONAUTIQUE* 

prochain consell sera l'ultim

l'agence en sont conscients ; ce

MAURICE ARVONNY.

qui autorise encore un jeu d'opti-

 La création de l'association franco-brésilienne pour la pro-duction d'hélicoptères dans l'Etat brésilien du Minas-Gerais a été annoncée mercredi 1º mars Reio-Horizonte, la capitale de l'Etat (le Monde des 3 et 4 fé-vrier). La nouvelle société, Héli-bras, contrôlée à 45 % par la SNIAS, 45 % par l'Etat du Minas-Gerais, et 10 % par la société Assurbios. Aerophoto, pourrait commence sa production l'année prochaine

### TOURISME SCOLAIRE depuis 1962

SEN LARFE -· LA FIDÉLITÉ DE SES ADHÉRENTS Séjours culturels : SPÉCIAL BAC et B.E.P.C.

ANGLETERRE - ALLEMAGNE AUTRICHE - ESPAGNE ITALIE - IRLANDE - U.S.A.

103. av. de Versailles. 75016 PARIS Tél. 525-53-91, 528-22-07, 520-44-44 Bureaux rég. en province et en Beigique Demande de brochure gratuite

pour refuser la construction était qu'Arlane n'avait pas de satellites Nom ..... européens à lancer, les programmes futurs n'étant pas approuvés. Il était Adresse dons logique de débattre d'abord

\*\*\* 150 18/7 207 207 207 70.71.787 . Fourth 27.4 1000 2 767 2 150 10 150 -- T :00 C60 14 120 E auf in groupes i 2 (64) M 163 拨 700 200 700 1. 1. 1 years per or granies 2 114 562 公 **20** 17.000 8 1 800 The state of 1 100 1 100 10 100 2 100 Tel images 88 252 T: 27 TO THE STATE 3 200 Man Arabases 30 \*\*\* 1 7-525 2 500 1 33  $C(x_i,y_i) \in \Gamma$ 2 460 632 173 2-205 17 (43) 10 008 2 008 150 000 7 m 2 m 200 0 63 574 -- " A THE PER 無 触 2.002 71 1 777 **769** 180 13 199 E ... 33 (7.5 · 计 / 字句/程。 11.14 1-1:15 trenden 2 000 0 ... 7-11 1-12 N. TAPE 23.75¢ Cold Principal 10.000 20,700 G (77) -12.02 15 000 10 000 ij E. j 100 000 100 000 7. 7. Z Company Table DOLO!

هكدامن رالإصل

2 January Joseph 2

17

BOOK TO SEE SHAPE WAS

18

AUTHOR COMP

Bee 11: 8

## **AUJOURD'HUI**

## **SPORTS**

### LE MOONISTES VERONT EXPULSES DES ÉTATS-UNIS

JN

ngton (Reuter). by uppel de Washington, mercredi le march, mercredi le march, de transporte de visant plus, 2. mercredi l' mara l'i
pulsion visant plas de
d'adeptes de la see
es avoyats de la see
per l'inflication, aviant
le droit de séponyate
en fantant value de
en tant que la correcte
pour le compte de
coréenne.

fenctionnal at care immigration et de immigration et de immigration et de ployes à d'autre de l'immigration but que de jeune impartir dans driver et de principalement et princi principalement of the victorial section of the control of the cont PEgine de pretendu promisi des musicanas n des mir times pport, semo: r tout province ste de jonts:

### DE SCIENTOLOGIE FRANCE

BAIZON 2001AE d'administration à nenteloule of Fall Lawrades n creer une note on de la com 2 No. 20 No. 20

RE MUIDRE

...

1 ST 1.

070, 77 (1950) 1961 - Europe 1983 1971 - 1971 (1954)

# **MOTS CROISÉS** PROBLEME Nº 2011

HORIZONTALEMENT

HORIZONTALEMENT

I. Ceux qui en reviennent sont, en général, bien fatigués; Passent pour être inébranlables. —

II. Ne saurait donc trouver à qui parler; Hommage fleuri. — 'II. Identique; A donc peu de chances de rester. — IV. Feras un travail minutieux. — V. Caressa des polyèdres millénaires; Lettres d'adieu; Abréviation. — VII. Moyen de transport. — VII. Des principes avec lesquels il faut compter. — VIII. Enfant 'e Gabaa; Foint. — IX. Peu présentables; Interjection. — X. Au début d'une berceuse; Mange les pissenlits par la racine. — XI. Supportent blen des régimes. VERTICALEMENT

1. Devalt avoir un vocabulaire très étendu; Désigne une personne haut placée. — 2. Prouvera finalement qu'il est pour l'action; Ses trompettes ont fait beaucoup de bruit dans le monde. — 3. Fut enlevée par un costaud; Promesse d'épanouissement. — 4. Indique un renouveau astral; Pronom. — 5. De quoi faire rougir; Enigme d'état civil. — 6. Plus éparses. — 7. Il ne devalt pas aimer la lecture; Coule en Autriche (graphie admise); Souventes fois entendu dans les rues de Toulon. — 8. Mis en bonne place; Véhicule des ondes. — 9. Moyens de récupération; Font partie du prestige de l'uniforme. I. Devalt avoir un vocabulaire

Horizonialement I. Argent; P.L. — II. On; Oie.

— III. Mauviette. — IV. Singer.

— V. Bases; Réa. — VI. Lie; Ie.

— VII. Entassera. — VIII. Ptoses. — IX. P.S.; Iéna. —
Aston; Uni. — XI. Séante; Ut.

Solution du problème nº 2010

Verticalement 1. Aimable; Pas. — 2. Ainesse. — 3. Gousset; Ta. — 4. Envie; Apion. — 5. Insistent. — 6. EG; Eson. — 7. Oter; Esaü. — 8. Pitre; Ré; Nu. — 9. Lee;

FINALES

NUMEROS

981

8 821

86 861

89 361

98 041

62

392 542

0 992

6 562

7 922

86 862

3 533

9 793

86 863

11 874

68 574

85 805

0 716

16 486 85 256

86 866

10 526

TIRAGE No 9

65

1

2

3

4

5

6

loterie nationale

GROUPES

tous groupes

tous groupes

tous groupes

tous proupes

autres groupes

tous groupes

tous groupes

tous groupes tous groupes

tous groupes

tous groupes

tous groupes

tous groupes

tous groupes

autres proupes

tous groupes

tous groupes

autres groupes

tous groupes

autres groupe

tous groupes

groupe 1 autres groupes

autres groupes

tous groupes

tous groupes

groupe 1 autres groupes

autres groupes

groupe 4

PROCHAIN TIRAGE LE 8 MARS 1978

groupe 1

groupe 1

groupe 1

PAYER

50

250

250

1 050

1D 150

2 150

10 150

100 D50

2 050

100

100 200

200

500

1 000

1 100

7 100

10 100

2 100

1 000

2 500

10 008

2 000

10 000

10 000

2 000

2 000

10 100

2 100 100 000

2 000

2 500

10 000

10 000

10 000

2 900 100 000

2 000

21

100

100 000

8

9

0

### MÉTÉOROLOGIE





Evolution probable du temps en Prance entre le jeudi 2 mars à 0 heure et le vendredi 3 mars à Les basses pressions qui recouvrent le nord de l'Atlantique maintien-dront notre pays sous l'influence de masses d'air humide, d'origine océanique.

océanique.
Vendredi 3 mars, le temps restera relativement doux, mais des pluies

ou des averses se produiront encore dans la piupart des régions. Au cours de la journée, les pluies (neign en moyenne et haute montagne) tendront toutefois à se localiser sur nos régions de l'Est et du Sud-Est, tandis qu'un temps variable avec éclaircies s'établirs progressivement des côtes de l'Atlantique au Massif Central et au Bassin parisien. Les vents, assez forts et irréguliers, souffieront du secteur sud durant

### **Bulletin d'enneigement**

Renseignements communiqués par le Comité des stations francaises de sports d'hiver et les offices nationanx étrangers de

Le premier nombre indique l'épaisseur de la neige au bas des pistes ouvertes ; le second indique l'épaisseur de la neige en haut des pistes ouvertes. Ces renseignements ont été transmis au Comité des stations françaises, le mercredi 1= mars; à l'Office nationel allemand, le jeudi 2; à l'Office national autrichien, le mercredi 1«.

tige de l'uniforme.

Iroblème n° 2010

mialement

L. — II. On; Oie.

ste. — IV. Singer.

cès. — VI. Lie; Ie.

era. — VIII. Pto
S.; Iéma. — —

XI. Séante; Ut.

icalement

Pas. — 2. Ainesse.; Ta. — 4. Envie; Baistent. — 6. EG; Oter; Esaü. — 8.

Nu. — 9. Lee;

GUY BROUTY.

Alpes-d'Huez: 185, 550; Autrans: 60, 180; Bourg-Saint-Maurice-lesArcs: 100, 230; Chamonix: 45, 300; Chapelled'Abondance: 50, 105; Chatel: 60, 200; Le ContaminesMontjoie: 90, 350; Le Corther: 110, 330; Courchevel: 95, 200; Les
Deux-Alpes: 170, 750; Flaine: 110, 330; Flumet-Praz-sur-Arly: 80, 120; Les Gets: 80, 160; Grand-Bornand: 80, 200; Les Houches: 60, 180;
Megève: 90, 180; Les Menuiresval-Thorens: 90, 300; Les Henuiresval-Thorens: 90, 300; Les Henuiresval-Thorens: 90, 300; Les Henuiresval-Thorens: 90, 300; Les Henuiresval-Thorens: 90, 300; Tes Menuiresval-Thorens: 90, 300; Tes Henuiresval-Thorens: 90, 300; Tes Menuiresval-Thorens: 90, 300; Tes Menuiresval-Th ALPES DU NORD

ALPES DU SUD Auron : 140, 280 : Isola 2000 : 200, 260 ; Orcières-Merlette : 100, 250 ; Fra-Loup : 85, 220 ; Le Sauze : 60, 220 ; Serre-Chevaller : 150, 230 ; Valberg : 160, 260 ; Vars : 110, 230.

PYRENEES
Ax-les-Thermes: 50, 90; Barèges:
40, 250; Font-Romen: 45, 65; Gourette-les-Eaux-Bonnes: 40, 240;
La Mongie: 20, 250; Saint-LarySoulan: 60, 150; Les Angies: 50, 80. MASSIF CENTRAL Le Mont-Dore : 50, 110 ; Super-Besse : 50, 110 ; Super-Lloran : 80, 100.

JURA Métablef : 40, 80 ; Les Rousses : 40, 120. ★ Horloge des neiges : 285-72-36.

At LEMAGNE
Al pes bararoises. BayrischzellSudelfeld: 15. 80: BerchtesgadenJenner: 15. 35: Garmisch-Zugspizplatt: 50. 350: Oberstdorf-Nebelhorn: 60, 120. — Forét Noire.
Feldberg: 20: Schönwald-Schonach:
70. ALLEMAGNE

AUTRICHE AUTRICHE
Salzbourg. Badgastein : 5, 60;
Saalbach : 35, 40; Zell am See :
30, 120. — Voralberg. Gargellen :
70, 150; Lech/Ariberg : 90, 200;
Zürg/Ariberg : 135, 205. — Tyrol.
Igls : 40; Ischgl : 50, 160; Kitzbühel : 20, 95; Lermoos : 30, 145;
Obergurgl : 90, 210; Saint-Anton
am Ariberg : 65, 360; Saint-Christoph am Ariberg : 210; Sesfeld :
70, 90; Sölden : 15, 190.

SOMMES

PAYER

200

200

200

1 000

1 000 1 000

10 000

2 000 2 000 000

20 000

1 000

10 000

10 000

10 000 10 000

2 000

10 000

1 000

10 000

10 000

2 000

.10 050 10 050

2 050

10 050

12°

46

100

100 000

Liste officielle DES SOMMES A

PAYER, TOUS CUMULS COMPRIS, AUX BILLETS ENTIERS

GROUPES

tous groupe

tous groupes

tous groupes

tous groupe

tous groupes

tous groupe

tous groupes tous groupes

autres groupes groupe 1

tous groupe

tous groupes

tous groupes tous groupes tous groupes

autres groupe

tous groupes

tous groupes

tous groupes

tous groupes groupe 1

tous groupes

groupe 1 autres groupe

TRANCHE DES VIOLETTES

PROCHAIN TIRAGE

45

LE 8 MARS 1978

78 a MALAKOFF (Hauts-de-Seine)

NUMERO COMPLEMENTAIRE

VALIDATION JUSQU'AU 7 MARS APRESMIDI

TIRAGE DU 1er MARS 1978

groupe ?

FINALES

NUMEROS

557

907

0 677

2 757

9 207

97 947

18 527

86 867

8 158

23 908

41 518

**75 278** 

86, 868

99 058

1 339

16 909

86 869

86 860

94 900

38

les pluies, du senteur ouest ensuite. De violentes refales sont à craindre sur les côtes de l'Atlantique et de la Manche, ainsi que sur le Midi méditerranéen, où queiques orages

la Manche, ainsi que sur le Midi méditerranéen, où queiques orages éclateront.

Joudi 2 mars, à 7 heures, la pression atmosphéraque réduite au niveau de la mer était, à Paris, de 1804,3 millibars, soit 753,4 millimètres de mercure.

Températures (le premier chiffre indique le marinum enregistré au cours de la journée du le mars; le second, le minimum de la nuit du le sau 2) : Ajaccio, 16 et 6 degrés; Hiarritz, 14 et 9: Bordesux, 13 et 7; Brest, 11 et 7: Caen. 16 et 5: Cherbourg, 11 et 5; Clernont-Ferrand, 10 et 2: Lille, 12 et 4; Lyon, 16 et 2: Marseille, 16 et 5; Nancy, 14 et 3; Nantes, 13 et 7; Nice, 15 et 21; Paris - Le Bourget, 13 et 5: Pau, 14 et 6; Perpignan, 14 et 4; Rennes, 14 et 7; Strasbourg, 10 et 4; Tours, 12 et 5; Toulouise, 14 et 5; Pointe-à-Pitre, 25 et 20.

Températures relevées à l'étranger : Aiger, 18 et 5 degrés; Amsterdam, 14 et 6; Athènes, 18 et 9; Berlin, 13 et 1; Bonn, 13 et 7; Copenhague, 3 et 1; Genève, 11 et 0; Lisbonne, 14 et 14; Londres, 11 et 4; Madrid, 14 et 8; Moscou, 1 et 0; Nairobl, 25 (max); New-York, —1 et —4; Paime-de-Majorque, 17 et 2; Rome, 16 et 6; Stockholm, 3 et 0; Téhéran, 100 parvenu.

### Journal officiel

Sont publiés au Journal officiel du 2 mars 1978 :

DES DECRETS Relatif aux conseils d'admi-Relati aux conseis d'anni-nistration et aux commissions d'attribution des logements des offices publics d'habitations à loyer modéré;

● Modifiant le décret n° 65-427 du 4 juin 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs d'agronomie :

 Modifiant le décret n° 73-170 du 13 janvier 1973 fixant le ressort territorial des conseils régionaux des ordres des médecins et des interessers des littles des chirurgiens-dentistes. UNE LISTE ■ Des élèves de l'Ecole supé-

### Visites, conférences

**VENDREDI 3 MARS** VISITES GUIDEES ET PROME-NADES. -- 14 h. 45, entrée de la basilique. Mune Legregeois : « Les tombeaux des rols maudits à Saint-

Denis >.

14 h. 45, 42, avenue des Gobelins,
Mme Neu : « La manufacture royale
des Gobelins >.

15 h. entrée de l'exposition au
Palais de la découverte, Mme Gatoulllat : « Exposition : le vitrail >. lat : « Exposition : le vitrali ».

CONFERENCES. — 14 h., amphithéaire Cruvellhier, 15, rue de l'Ecolede - Médecine, professeur Georges Heuse : « Les grands problèmes de la thanatologie contemporaine : préparation à la mort, suicide, euthanasie, peine de mort, vie après la mort ».

20 h. 30, 11 bis, rue Keppier : « La cintroyance » (Loge unle des théosophes), entrée libre.

20 h. 45, 28, rue Bergère, M. Robert Masson : « Les trois erreurs fondamentales de la médecine classique » (L'Homme et la Connaissance).

### Documentation

 Tout saroir sur les hydroglisseurs. — L'annuaire britan-nique Jane's vient de publier l'inder des hydroglisseurs. Cette nouvelle édition de 1978 recense par pays la liste des construc-teurs et des exploitants d'Hover-crafts à usage civil militaire. \* Jane's Surjace Skimmers, 1978, onzième édition, Paulton House, 8 Shepherdesse Walk, London N 1 7 LW, prix : 19,50 livres.

VIENT DE PARAITRE

Un dossier du Monde

L'ÉCOLOGIE enjeu politique

En vente partout - 10 F.

LA VICTOIRE DE BASTIA (7-2) SUR IÉNA

FOOTBALL

## Les Corses ont largement dominé une équipe inférieure à sa réputation

Vainqueur 2 à 1 à Lisbonne contre Benfica, Liverpool, vainqueur de la Coupe européenne des clubs champions 1977, a pris une sérieuse option sur la qualification aux demi-finales, tout comme la Juventus de Turin, qui a fait match nul (1 à 1) à Amsterdam contre Ajax. Innsbruck, qui a battu Moenchenglad, le finaliste 1977, confirme le renouveau du football autrichien. Toutefois, la performance la plus étonnante — en Coupe de IU.E.F.A. — a peut-être été réussie par Bastia, qui 2 remporté son septième succès consécutif en marquant... sept buts à l'équipe

### De notre envoyé spécial

Bastla. — Carl Zeiss léna n'a pas pesé lourd mercredi l' mars contre le Sporting-Club Etolle de Bastla, en quart de finale, match a aller », de la Coupe de l'Union des associations européennes de football (U.E.F.A.). Battue par 7 buts à 2, l'équipe de club de la République democratique d'Allemagne devrait, pour se qualifier, gagner le match « retour », le 15 mars à Iéna, par 5 à 0 ou nar 6 à 1. par 6 à L

par 6 à 1.

C'est assez dire que Bastia a les plus grandes chances de jouer les demi-finales de la Coupe de l'UEFA. Les Corses ont remporté leur septième succès consécutif en Coupe d'Europe — ils n'ont pas connu la défaite une seule fois depuis le début de la compétition — de la manière la plus probante possible. Le score, même s'il est lourd, ne reflète d'ailleurs qu'imparfaitement la supériorité dans tous les domaines qu'ils ont exercée, tant les occasions de but ont été nombreuses. De toute évidence — et la plupart des joueurs hastilais en sont convaincus après la rencontre convaincus après la rencontre — Carl Zeiss Iena est la plus faible des quatre équipes (Sporting du Portugal, Newcastle, Torino) qu'ils ont rencontrés jusqu'à présent en Coupe d'Europe.

Sur ce que les Allemands ont montré du match « aller » à Bas-tla, c'est un constat qui s'impose, et c'est au demeurant une surprise que de remarquer à quel point la réputation d'une équipe pent être si peu conforme à la réalité, même s'il s'agit de la réalité d'un jour.

Carl Zeiss Iena beneficialt en Carl Zeiss Iéna beneficiait en effet d'une bonne renommée reposant, il est vrai, sur des références de premier ordre, telle l'élimination cette saison en Coupe de l'U.E.F.A. des deux équipes belges de Molenbeek et du Standard de Liège. Carl Zeiss Iena avait nême gagné ces deux matches contre le Standard, à lêna et à Liège. léna et à Liège. Ces références, aussi bonnes

soient-elles, ne peuvent en tout cas faire oublier la naïveté avec laquelle les Allemands ont essayé laquelle les Allemands ont essayé de s'opposer à l'enthousiasme, à la technique et au jeu offensif des Corses. Quelle que soit la valeur de l'adversaire — et la qualité de Bastia est désormais bien établle. — Il est assez rare qu'une équipe se fasse à ce point étriller en Coupe d'Europe pour qu'on ne cherche pas les causes d'une telle défaite, aussi bien chez le vainqueur que chez le rieure d'ingénieurs et techniciens pour l'agriculture ayant obtenu le diplôme d'ingénieur. chez le vainqueur que chez le vaincu, et peut-être plus, dans ce cas, chez le vaincu.

### Leur plus mauvais match

Les dirigeants est-allemands ont reconnu qu'ils avaient eu affaire à une très grande équipe corse. Passé cet éloge, ils ne se corse. Passé cet éloge, ils ne se sont pas fait trop priès pour admettre que l'éna avait aussi joué son plus mauvais match de l'année. Avec courage sans doute, sans baisser les bras, mais ils ont été dépassés par la technique corse et sont tombés dans le piège qui leur était tendu. Bref. victimes de leur nalveté et de leur incapacité à verrouiller le jeu bastiais. à verrouiller le jeu bastiais.

C'est d'autant plus surprenant que Bastia était privé des services de Johnny Rep. l'ancien d'Ajax Amsterdam, qui donne en géneral le ton aux offensives et qui sait mieux qu'un autre exploiter la moindre occasion à l'approche du but adverse.

Le match n'avait pas commence depuis trois minutes que Larios expédiait le ballon au fond des filets d'Ièna. Cueillis à froid, les Allemands allaient pourtant, dans Allemands allaient pourtant, dans la demi-heure suivante, réussir à désorienter les attaques corses par un marquage individuel extrêmement serré. C'est durant cette seule période que l'on a pu croire que le match serait relativement équilibré, une équipe attaquant, l'autre défendant, et que la qualification se ionerait comme à lification se jouerait, comme à l'habitude, au match « retour ».

C'est en fait tout le contraire qui s'est produit et, malgré leur puissance physique, les Allemands ont peu à peu lâché pied laissant de plus en plus de liberté d'action à leurs adversaires. On sait ce que ceux-ci en firent, notam-ment en fin de match, où trois buts furent marqués en onze mi-

### Le coup de poker Après la mi-temps, survenue sur le score de 2 à 0 (le deuxième but marqué par Papi) et malgré

un exploit personnel de Mariot, auteur du troisième but corse (3-0), les Allemands purent en-core y croire un instant. Raab réduisait le score (3-1) et l'on

connaît l'importance d'un but marqué à l'extérieur en Coupe d'Europe, en cas d'égalité au score sur les matches « aller » et « retour ». C'est à ce moment-là que l'entraîneur bastials Pierre Cabuse unit la décision. la Cahuzac prit la décision, la bonne, qui aliait précipiter le naufrage d'Téna.

Sur ce qu'il avait vu de l'équipe allemande, et surtout en prenant en considération ses étonnantes carences en défense. Pierre Cahuzac résolut de jouer le tout pour le tout et de privilégier l'offensive à outrance. Il choisit en conséquence de remplacer Eri-mau et Marlot par Félix et De Zerbi. Trois minutes n'avaient pas passé que le coup de poker se transformait en main gagnante. De Zerbi tirait un corner : Félix, de la tête, aggravait le score (4-1). Les deux remplaçants n'avaient pas manqué leur entrée. n'avaient pas manqué leur entrée.

Les Allemands marquaient bien leur deuxième but juste après (4-2), mais c'était leur dernier sursaut et la fin des illusions. Ils avaient eu bien du mai a prendre la mesure de Krimau et de Mariot, et voilà que leurs remplaçants les déroutaient à nouveau et encore plus, eu égard à la fatique et aux jambes devenues lourdes. De Zerbi, par ses débordements et ses pas de chat, Félix par son engagement de tous les instants au centre de l'attaque : deux joueurs frals et qui évoderes. instants au centre de l'attaque : deux joueurs frais et qui évoluaient dans une équipe gagnante, 
mieux même, gagnée par l'euphorie de l'hallaii. Terribles vingt 
dernières minutes pour Carl Zeiss 
léna. Buts pour Fèlix 15-2), Cazes 
(6-2), Franceschetti (7 à 2) et, 
dans l'affolement de la défense 
allemande aux abois, deux ou 
trois autres buts auraient aussi 
bien pu être marqués sans que, 
sur la physionomie générale de la 
rencontre, personne n'y trouve rencontre, personne n'y trouve

Bastia, décidément, est une bien bonne équipe en général et une superbe formation en Coupe d'Europe. Le plus heureux de tous fut rope. Le pius heureux de tous fut certainement Johnny Rep. assis derrière le but allemand, en deuxième mi-temps. Heureux avec cependant cette réserve, qu'il sut exprimer avec beaucoup d'numour: « Pouvez-vous me dire à quoi je sers dans cette équipe qui manue sent buts grand de ne marque sept buts quand je ne suis pas là? »

FRANÇOIS JANIN.

### RÉSULTATS

### DES QUARTS DE FINALE

COUPE DES CHAMPIONS 

COUPE DES COUPES 

● En battant 2 à 1 leurs homologues français, mercredi 1er mars à Fontainebleau, les militaires belges ont, pour la sixième fois consécutive, gagné le challenge Kentich Kentish.

● L'équipe de France junior a été éliminée de la phase finale du tournol de l'U.E.F.A. après son match nul (0-0), mercredi 1" mars, devant l'Angleterre. La France avait perdu 3-1 au match

BOXE. — Le boxeur français Alain Marion mettra en jeu son titre de champion d'Europe le 27 avril à Copenhague devant le Danois Joergen Hansen, Auparavant, Marion a prèvu de boxer à Creil, où 2 gagna son titre en mettant K.O. l'Allemand Joerg Eipel.

### LE MONDE met chaque jour à la disposition de ses lecteurs des rubriques d'Annonces immobilières. Yous y trouverez peut-être -LES BUREAUX

que vous recherchez.

# EURS DIZAINES

offres d'emploi

Secrétarist d'Etat

au Plan

Commissariat National

à l'Informatique

REPUBLIQUE ALGERIENNE

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

LE CENTRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES

EN INFORMATIQUE

**ÉTABLISSEMENT DE FORMATION** 

DES INFORMATICIENS

(Programmeurs, Analystes, Ingénieurs)

RECRUTE DES ENSEIGNANTS

- des concepts généraux des systèmes d'exploitation

- de l'Assembleur (du 10070, de préférence);

- des techniques de mise en œuvre d'un système

En transmissions de données, télétraitement et

En informatique appliquée à la gestion, pour l'en-

- des langages évolués (COBOL, PL/1, FORTRAN);

- des méthodologies d'analyse et de programmation

En organisation et méthodes (structures, circuits de

En gestion des entreprises (comptabilité, contrôle

de gestion, tableau de bord, stratégie d'entreprises,

Les candidats doivent avoir des titres suffisants

(au moins doctorat de 3º cycle ou diplôme d'ingénieur

d'une grande Ecole), une expérience pratique dans leur

spécialité et avoir déjà enseigné. Ils auront des activités

d'enseignement et de recherche, et participeront à l'enca-

drement des élèves dans des projets réels en entreprise.

Les postes offerts seront libres à la rentrée sep-

Les candidats (toutes nationalités, mais parlant fran-

C.E.R.I

çais) peuvent être recrutés soit dans le cadre de la

coopération technique intergouvernementale, soit sous

LES CANDIDATURES DOIVENT STEE ADRESSESS AU

(notamment L.C.P., L.C.S., CORIG);

- des fichiers et des bases de données ;

organisation et structures des entreprises);

l'information, imprimés administratifs);

En automatique et informatique industrielle;

En théorie des langages et compilation;

En système, pour l'enseignement :

(SIRIS 7 de préférence) :

En technologie des ordinateurs;

En électronique;

En physique:

réseaux :

seignement:

En économie générale :

En recherche opérationnelle.

B En mathématiques ; En statistiques;

tembre-octobre 1978.

contrat de droit commun.

, 27,45 5,00 5,72 20,00 22,88 20,00 22,68 20.00 22.88

REPRODUCTION INTERDITE



emploi/ regionaux

SKIS ROSSIGNOL S.A. PREMIER FABRICANT MONDIAL DE SEIS

### DIRECTEUR COMMERCIAL ADJOINT FRANCE

Agé de 30 ana minimum, de formation E.E.C., E.S.E.C., E.S.C. ou équivalent, c'est un homme de terrain et de réflexion qui a une expérience réussie de 3 à 5 ans dans une fonction commerciale à un niveau de responsabilité.

C'est un bon akieur.

Il travalle en lision directe avec le directeur commercial France. A ce titre, il participe à la définition et à la mise en œuvre de la golitique commerciale.

Il assiste sur réunions nouveaux produits.

Il anime, coordonne et contrôle les activités des départements ventes, promotion, et administration du service. Il est directement responsable de la réalisation des objectifs et du contrôle du budget.

Ce poste offre des perspectives très intéressantes pour un candidat de valeur.

Envoyer C.V. détaillé + lettre manuscrite + photo a M. Jean BOLLON - Psychologue Conseil - 5, avenue Général-Champon 38000 GRENOBLE.

### BANQUE PRIVÉE

recherche pour

### UN CHEF D'AGENCE

C'est un homme EXPERIMENTE, diplômé d'Etudes Supérieures (Universitaires ou dans le cadre de la profession bancaire).

Il a déjà eu la RESPONSABILITE D'UN BURRAU ou d'une agence de banque. Il aime la vie active, la réuszite commerciale, le travail  $\alpha$  sur le terrain  $\alpha$ .

51 vous êtes cet homme, faites acte de candidature en adressant curriculum vitae, photo et appoin-tements actuels sous référence 53.787. PUBLICITE ROGER BLEY, 101, rue Réaumur, 75002 PARIS, qui transmettra.

USINE MÉTALLURGIQUE - EST

Diriger son Service Médical

## MÉDECIN DU TRAVAIL C.E.S.

Compétent en ERGONOMIE

Expérieuce professionnelle probante de 5 ans mini-mum dans moyenne ou grande entreprise. TEMPS PLEIN

Adresser tandidature et C.V. détaillé, Nº 52,078, CONTESSE Publ., 20, av. Opéra, Paris (1°°), qui tr.

### SKIS ROSSIGNOL S.A. PREMIER FABRICANT MONDIAL DE SRIS

UN CHEF DES VENTES FRANCE

Agé de 28 ans minimum Formation Ecole supérieurs de commerce ou équivalent. C'est un menour d'hommes qui a prouvé sur le ternin sa cappoité à diriger et motiver une force de vente.

C'est un bon akteur, Il participe à la définition des objectifs de rentes. Il a la responsabilité de l'organisation, de l'autmation et du contrôle de l'équipe de l'autmation.

Ce poste offre des perspectives intéressantes pour un candidat de valeur. Envoyer C.V. détablé plus lettre manuscrite - photo à M. Jean Bollon, psychologue conseil, 5, areque Géneral-Champon 38000 GRENOBLE,

LABORATOIRE DE CONTROLE DE QUALITE de PRODUITS ALIMENTAIRES

### TECHNICIEN SUPÉRIEUR

tour responsabilités section microbiologie, titulaire D.C.T. chimie alimentaire - Niveau maîtrise ou D.C.A. chimie alimentaire - Espérience 5 à 5 ans dans le domaine de la bacteriologie alimentaire. Bonne connuisance de l'angleis.

Adv. C.V., photo or pretentions, i.M. G. BUFLOT, I.T.R.C., 13-17, avenue de l'Europe, 92490 CHATEAU-THERRY, Tèl.: (23) 82-98-62. والمعارض والمنافرة المتناسب والمعارض والمتناسب

S.E.M.S. - SOCIÉTÉ EUROPEENNE DE MINI - INFORMATIQUE ET SYSTÈMES recherche pour son centre de GRENOBLE

### UN INGÉNIEUR D'ÉTUDES MATÉRIEL

Adresser lettre ± C.V. détaillé et photo, è : S.E.M.S. - SERVICE DU PERSONNEL. 1, que de Protegée - 18130 ECHIROLLES.

RENNES

Industrie chumique ch. delégue commercial régles Sud France Farmation chumie et ser, réfer vente produits enimques finés, tries, Fixe important, 74,93-39 IN ARCHITECTE-URBANISTE
2 a S a, d'expér. de le domaine
4 Aménagement et Urbanisme s
au sein d'une équipe
pluridisciplinaire, libre de suite.
Adres. C.V. et prétent avant le
70 mars à M, le Directeur de
1/AU.DIA.R., 16, bd LaBunec,
23100 RENNES.

ovec les qualifications minimum suivantes : - Dipième de l'enseignement supérieur scienti-fique (B.T.S., Licence ou Maîtrice).

UN IMPORTANT GROUPE PHARMACEUTIQUE

recherche pour son DÉPARTEMENT BIOLOGIE

2 INFORMATICIENS

Une bonne commissance de la programmation en FORTPAN et d'un moins l'un des innegges suivants : ALGOL, APL, PLI ou PASCAL.

Une expérience dans certains des domnines surrants semit également souhaitable : Recherche Biologque, Statistiques, Analyse numérique, Traitement des signaus, Sanque de données, Electronique, Communications, Ordinateurs D.E.C., PDP II, UNIX operating system. — Anglais patié indispensable.

Envoyer curriculum vitae et prétentions, à EPRI. 126, bd A.-Blunqui, 75013 PARIS, sous réf. nº 451

Recherchès pour important projet DEUX INGÉNIEURS D'ÉTUDE

confirmé 1 INGÉNIEUR MÉCANICIEN (manutention continue, eribiage, concassage de mineral).

1 INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN (installations industrielles, asservissements, instru-mentation).

Résidence PARIS avec déplacements AFRIQUE

Demandes écrites à adresser à SOCOMINE, 30. rue Cambronne, 73615 PARIS.

BS, rue Michel-Ange (167) TELEPH. 743-12-24 et + scherche pour région Paris DESSINATEURS E. II et PROJETEURS EN STRUCTURE AERO

**ATESMA** 

offres d'emploi offres d'emploi

Societé Edition et Publicité recherche

GÉRANT (E)\_APPOINTÉ (E) ze stable. Tél. pour res 246-20-02 - PRO, 51-09, ou 770-50-37,

INGÉNIEURS CHAUFFAGE CLIMATISATION SORAS, 29. bd Seint-Martin-3. Tel.; 277-81-01. (NGÉMIEURS alistes en traiter canique des sois ÉLECTRONICIENS

ir rédaction technique. ou se présenter SOPRA: oulev. Voltaire, Paris-11

Cle INTERNATIONALE DES SYSTEMES recherche pour démarrage de Systèmes temos réel FRANCE et à l'ETRANGEI MECHINDS TOURIST NOVA-MITRA-PDP 11-SQLAR INCENIENDE IDIE 20 felles possib, de promotion pour éléments de valeur. , rue Daubenton-5°, 237-99-79.

PHILLIPS

pour une de ses filiaies

CHEFS OF RÉGION el Atribilio POUT PARIS - LILLE STRASBOURG

qui animera un Secteur commercial, pour diffuser des malériels de élécommunication civile. Adr. lettre manuscrite et C.V. é C.E.N.O.D. 60, rue Caumartin 75009 PARIS, qui transmettra

CHEPCHE VENDEUSE
ESTHETICIENME
PARFUMERIE. Tél. 636-23-04.
IMPORTANTE SOCIETE
(quariter la Détense)
PECHECHE
PESON Informatique de gestion
des ANALYSTES.
PROGRAMMEURS
(D.U.T. ou équivalent).
Ecrire M. RENAUT,
Boile postale 17,
72405 COURBEVOIE CEDEX.
ASSOCIATION REVINDE tormation

7446 COURBEVOIE CEDEX.
Association nationale formation
d'adultes recherche
FORMATEUR
EN COMPTABILITÉ GESTION
(interventions auprès d'adultes
ruraux). Lieux de trevail :
BEAUVAIS (Oise), PARIS.
Adr. C.V. + photo à ANFOPAR,
6, bd Rich-Lenoir, PARIS (117). Ingénieur électronicien P1/P2 études logique, analogique microprocesseur, Téléph, rendez-vous : 292-28-73.

HOPITAL recherche SURVEILLANTE INFIRMIERE D.E. Chirurgie jour ou nuit.
MANIPULATRICE RADIO
Possibilité logement célibataire.
Ecrire avec C.V. à A.D.M.T.,
77220 TOURNAN.

IMPORTANTE SOCIETE rech FUNE F.C.
POUR DEPARTEMENT
INFORMATIQUE GESTION,
ECT. av. C.V. et pret. sous
ret. 6.130 SPERAR,
2, F. J.-Jaurès, 92807 Puteaux.

MANAGING DIRECTOR For english language teaching Organisation's Paris Branch Preferably French resident bilingual (english mother ton que) University education with extensive financial/management experience in comparable indus-iry Write with C V and salary to Mr. WILLIS, Michael Rule S.A.R.L. 3, rue Vernet, Paris-Se

OUED-SMAR - ALGER

### JEUNES INGÉNIEURS ÉLECTRONICIENS

DIPLOMES, POSITION I à II
pour études avancées dans le domaine
du traitement du signai.
Travail d'équipe.
Expérience souhaitée mais non indispensable.

Adresser C.V. détaillé et rémunération souhaitée sous n° 52228 CONTESSE PUBLICITE, 20, avenue de l'Opèra, 75040 PARIS CEDEZ 01, qu' transpi.

CROENT Cabinet AUGUSTE-THOUARD pour commercialisation de bureaux à Paris et région parisienne

RECHERCAE PLUSIEURS COLLABORATEURS EXPERIMENTÉS Droit - HEC - ESSEC - ESCP

Libres de tout engagement, Ayant esprit d'équipe, Dynamisme, Bon contact. Rémunération élevée senant compte des résultats. Discrétion, Envoyer lettre manuscrité avec cuir vitac à : Cabinet AUGUSTE-THOUARD 17, rue d'Astory, 75008 Paris.

Le Laboratoire National d'Essais

UN CHEF DU SERVICE INTÉRIEUR responsable de l'entretten et de la maintenance des bâtiments et des équipements de servitude, de l'organisation matérielle des laboratoires et du soutien logistique des activités. Pormation ingénious.

Env. C.V. et prétent. lu Service du Personnel. 1. rue Gunton-Boissier. 75/15 PARIS, sous la reférence 78/5. L 01.

Universiteit van Amsterdam

offres d'emploi

Faculté des Sciences Sociales, Centre d'Etudes Anthropologiques et Sociologiques, Section Asie du Sud et du Sud-Est. Sarphatistraat 106A, 1018 GV Amstandam, Pays-Bas.

Le Section Asie du Sud et du Sud-Est du Centre cherche un (e) candidat (e) pour la fonction de

## maître-assistant

Le candidat doit avoir soutenu sa thèse de doctorat (ou 3° cycle) sur l'anthropologie ou la sociologie de la Chine contemporaine ou du Tiers-Monde.

Son intérêt pour l'anthropologie ou la sociologie du Tiers-Monde doit avoir eu comme resultat la publication d'articles on d'ouvrages. Le candidat donnera des cours sur les thèmes centraux de la sociologie de la Chine contemporaine.

En même temps, il dirigera et animera la recherche sur la Chine, notamment en relation avec les problèmes de développement du monde asiatique. La connaissance élémentaire de la langue chinoise est obligatoire. Le candidat parlera néerlandais ou s'engagera

le cas échéant à apprendre cette langue. Le candidat participera aussi aux tâches d'organisation universitaire. Les lettres d'application ou demandes d'informations sur le contenu de la candidature doivent être envoyées au Président

M. Prof. Dr. O. D. van den Muljzenberg avant le 1º avril 1978.

Importante Société d'Etudes et de Fabrication d'équipements d'ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE recherche

## LE CHEF DE SON SERVICE INFORMATIQUE

Le poste conviendrait à un

### INGENIEUR GRANDE ECOLE

possédant une bonne expérience d'enimation d'équipes d'ingénieurs et de programmeurs et mai-trisant les problèmes de développement de logiciel sur mini-ordinateurs.

Le poste est basé en proche banlieue parisienne. Adresser CV, photo, appointements actuels et sou-haités à no 52033 Contesse Publicité 20 av. Opéra 75040 Paris Cedex 01, qui transmettra.

Les candidatures seront examinées confidentiellement

### RESPONSABLE DE GENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE Poste basé à ABIDJAN

POUR UNE GRANDE ENTREPRISE AU FORT TAUX DE DÉVELOPPEMENT très sensibilisée oux questions de formation, déjà

troitées depuis plusieurs années mais qui sont à développer très lorgement.

Il aura à suivre la réalisation matérielle du nouveau Centre de Formation en liaison avec les autorités locales et les organismes d'inter-vention.

PERSON.

Il sera chargé d'analyser les besoins de l'entre-prisa et des hommes (parsonnel d'exploitation, ouvriers, ETAM, encadrament), de définir et de proposer une politique et des plans de for-mation. Il devia periectionner et amplifier les pro-gammes d'études adaptés nux recrutements locaux (on élargis) et conduire l'ensemble des actions de (ormation

occur for élargis) et conduire l'ensemble des actions de tornation. Ce poste, très complet, requiert un homme de 30 ans minimum, diplômé G.E. (type T.P., Mines, Agro, A.M., ...) ayant acquis une expérience confirmée et reussie de la conception et mise en œuvre d'une politique de formation, nécessairement complétée par une parfaite maîtrise (trois à cinq auss de la pédagoria. Le poste pourra évoluer vers des responsabilités plus larges, le Centre ayant une vocation de formation professionnelle pour plusieurs pays d'Afrique.

Ayattaces sociaur - Logement - Assurances, etc. Les candidatures seront reçues et traitées confidences d'Ariques.

Adresser C.V. man., photo et prétent, à nº 52.049; CONTESSE Publ., 20, av Opéra, Paris (1°°), qui tr.

IMPORTANTE SOCIÉTÉ ÉLECTRONIQUE recherche

### PROGRAMMEURS Niveau Bac - D.U.T.

pour application temps partiel sur mini-ordinateurs,

Pratique language ASSEMBLEUR exigée.

Envoyer C.V. détaillé et prétentions SIPEP référence nº 5.366 3. Fine de Choiseni, 75002 PARIS (qui transmettra).

n es established Lynna a<del>nge</del>

1.4.1

demandes

And the second s

17.5

. . . . . . .

75 36-131-

Agenta a

· .

Per l

•

A STATE OF THE STA Ter mark PATE MARKET MARKET

AND THE PERSON NAMED IN

The state of First print on manufacture in the control of the co

The second secon 

ব্যবহার কর্মার কর্মান **通知的 美 海田湖** 

> BREETS OF (ロートリー・1944) ア 教育者(1952年) (本語) 四島 料理

marini 1994 The second secon 

the systems the state of the st STATE OF THE STATE The second of the second DE PROPERTY.

Secretary and Automatical Secretary and Auto · 解肾· · 阿爾·哈拉· [ かなる 14 多の 14 多元 ヤ 多性 14 元 元 元 元 元 松 7 年 編 IT MALE BUT WAS

ACTOR OF THE PARTY. THE PARTY OF THE PARTY.

5 a 7 C.V. 2003 1008 育

dive. The Williams

고급하고부탁 회장생산

44.2



ALL LEGISLA

هكدا من رايمل

IMMOBILIER **AUTOMOBILES** 

DEMANDES D'EMPLOI PROP. COMM. CAPITAUX La ligna 43,00 30.00 30,00

# ANNONCES CLASSEES

ANNONGES ENCADREES **DEMANDES D'EMPLOIS** IMMOBILIER. **AUTOMOBILES** 

bureaux

hôtels-partic.

18º LAMARCK, Ravissame Gentithornmière au Sud et beau (ardin, 320-73-37,

Le n/m coi. 24,00 27,45 5,72 22,88 5,00 20.00 22,88 20.00 20,00

REPRODUCTION INTERDITE

nsterdam.

oloi

Centre d'Etuck SEd-Eặt Amsterdam

Sud-Est ldat (e)

tant

hèse trope(opta

avolt eq 3.0

73

7.00

.

\*::::

secrétaires Secrétaires de direction

> secrétaire direction

> > paris-centre

Notre activité s'exerce dans le domaine du service aux entreprises. Notre volonté de satisfaire nos clients par des prestations élaborées et irréprochables nous per des presidents elaboress et irreprociables nous a permis de nous hisser au premier rang de notre profession, malgré notre petite taille. La secrétaire que nous recherchons est àgée de 27 ans minimum, a une formation de type BTS ou équivalent et une expérience de 5 ans d'un secrétariat de direction. Excellente dactylo, sachant prendre des initiatives, elle assurera le lien entre la direction et ses inter-locuteurs de haut niveau mais se verra également confier des tâches subalternes, ce qui implique sens du contact, rigueur et souplesse.

Pour un premier contact, envoyer lettre de candidature manuscrite avec C.V., photo et salaire actuel sous référence 725 à :

Organisation et publicité

MAIRIE DE PUTEAUX. echerche de loute urgenc UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION

re rend.-vous au 776 poste 305 ou 308, QUARTIER ÉTOILE

Rémus. en rapport avec expér. Env. C.V. + photo + prétent. a C. M. G. Conseil, 11, rue du Calisée, 75008 PARIS, rét. 725.

PUBLICATION INTERNATION. SECRÉTAIRE

bilingue anglais avec notions d'éconon

SECRÉTAIRE BILINGUE confirmée FRANÇAIS - ANGLAIS

Service du personnel, Société PEABODY G.C.I., 269-287, rue de la Garenne, 92003 NANTERRE. Me Porte de Saint-Cloed IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIE METALLURGIQUE recherche

> SECRÉTAIRE POUT SON SERVICE FORMATION

Rémunération : 50.000 F/an + horaire variable et restaurant entreprise. Adr. lettre manuscr. + C. V. + photo à : ORION. 35, rue du Rocher, 75006 PARIS. sous référence 8.705.

représent. offre

REPRÉSENTANTS exclusifs, rágion parisienne, fixe + commission + frais. Adresser C.V. manuscrit +

propositions diverses

cours.

et lecons

occasions

LIVRES - Achat complant a comicile - LAFFITTE, 13, rue de Buci-#. Teleph. : 326-68-28. En SOLDE - Moquelta et revetements muraux ler et 2° cholx. 5000 es sur stock. Telephone : 589-86-75. PIANOS neufs depuis 6.800 F. Occas, 1.500, Crédit, Deude, 75, av. Wagram, WAG, 34-17.

demandes d'emploi

récéption, hôtesse Téléph. 757-05-81. Teleph. 737-8-81.

ANIMATEUR SOCIO - CULTUREL DECEP-CAPASE, 45 ANS.
EXP. vie associative adultes, jeunes enf., rav. urbanisme (POS)
form. adult., ét. tie prop. org.
but soc. ou cuit. Angers eu pâri.
Ecr. n° 30.951 M. Régie-Pressa,
85 bla, rue Péaumur, PARIS-2. Homme 27 ans, iic. scienc. éco, D.E.C.S. complet fin 1978, 1 an expér. cabinet, ch. emploi dans cabinet experise comprable. — Ecr. nº T. 3.582 M. Régie-Presse, 85 bis, rue Réaumur, PARIS-2°.

ARCHITECTE D.P.L.G. Expérience stages CHERCHE EMPLOI PARIS. SECRÉTAIRE DE DIRECTION

POLYVALENTE ch. pl 4.500 x 13. PARIS. Ecr. nº T (3547 M, Régie-Presse 85 bis, r. Réaumur, 75002 Paris.

COMPTABLE

J. F., bac G 2 + secrét. 4 1/2 a. exp. comptabilité générale

OBBO + pale + déclarat. + trésorerie, ch. pl. stab. comptab ou serv.. du personnel avec responsab. 4.000 F x 13 x 5 Jrs Ecr. n° 80952 M, Régie-Presse. 85 bis., r. Réaumur, Paris-7 H., 28 a., dipt. ens. sup. (Sc. eco., statist.) 5 a. exp. prof. au slège Cie d'assur., ch. emploi Paris ou province avec ou sans déplacem. Etudie tres proposit. Ties br. prof. Ecr. à 2.349, « le Monde » Pub., 5, r. des Italiens, 75427 Paris-P.

Dame, 50 ans, responsable de magasio, sérieuses références, CADRE responsable Marketing

exportation, publicite, promotion, étudier, toute proposition PMI PME Paris ou R.E.R. Ovest Ecrire: HAVAS CONTACT 136, bd Haussmann, 7508 Paris sous référence 61.316.

J.F., 22 a., BAC, DUT a Hygiène et sécurité en milieu du travall », 5 mois stage, ch. emploi domaine sécurité et condition travail ou protecton environnement. Mile Maryvonne Delorme, A.L.J.T., chambre 420, 74. rue A.-LASRIERE, 95104 ARGENTEUIL.

PREPARATEUR EN TOLERIE
CHAUDRONNERIE
10 a. contremaître, commaissance
dans tous les metaur comme en
soudure ainsi que la géométrie
dans 'Pespace. Age 40 aos.
BEAUCHE BERNARD,
28, rue Folle-Méricourt,
Paris-1\* - Tél. 355-45-24.

autos-vente

5 à 7 C.V. SIMCA 1100 TI Première main, 15.600 km. Bleu nult, garantie crédit possible. – 757-48-90.

divers BMW OCCASIONS 316, 320, 525, 529, 728 1x. TT 1977 at 1978, peu roulà UTO-PARIS XV, tél. 533-69-95

MERCEDES BENZ EURO GARAGE Concessionnaire 73/77 Aº A. BRIAND Montrouge 735.52.20

Perdu passeport egyptien au nom de Mohamed Abdel Azienne.

Perdu passeport égyptien au nom de Mohamed Abdel Azienne.

Perdu passeport égyptien au nom de Mohamed Abdel Azienne.

Perdu passeport égyptien au nom de Gad El Rab Mahmoud nom de Gad El Rab Mahmoud no 5.633. Le rapporter consulat égyptien.

(HELES AUTOMOBILES

OPEL 1900 LS 8aio 73, 12.000 F. — OPEL Kadett 7 CV LS BA 74 blanche, 12.000 F. — SIMCA Rallye II 75 blanche, 12.000 F. — SIMCA

L'immobilier

appartements vente

Paris

DIRECTEMENT SUR PARC MONCEAU DANS PRESTIGIEUX
HOTEL PARTICULIER
APPTS et 250 M2
500 M2
Direct. potaire. 734-93-36

Rive droite

Propriétaire vend :

REPUBLIQUE Beau 3 pièces, 75 m² 31 étage sans ascenseur. Tout conf., caime, soleil, sur cour, 350.000 F. Tél. : 205-57-52, 200-62 19 haurest

IMM. RECENT, 6 ETAGE, VUE DEGAGEE. Très beau 5 p. 2 bains, moquette, 5 p. Téléphone. It confort ENTIEREMENT RENOVE PRIX: 725.000 F.

Latayette s/jardin beau 2 p. c., éq., coin rep., w.c. bns, ref. nt. Placem. exception. T. 878-41-65. Bols de Vincennes, près R.E.R., beau 3 p., entrée, cuis., w.-c., s. de bains, chauff. centr. Caime, soleil, 250 000 F. Tél. : 345-82-72. PLACE PASSY. 7, rue Duban, spécial placement. 180.000 F. 5 p., tt cft en nue-propriété. Usufruiter M. 37 a. 224-286.

PALAIS-ROYAL — Rénovation, lizze, dans bel imm. pierre de taille, asc., vide-ordures. STU-DIOS à partir de 150.000 F. EXCELLENT PLACEMENT. 292-28-51.

BEAUBOURG. Ds imm. entier, rénové, beaux duplex à partir de 305.000 F - 778-73-77 le metin ou 522-95-20.

138, AV. VICTOR-HUGO
A SAISIR, côté soleil, Immeuble standg, étage étevé, bon plan, 78 p. 2 s. de bs + cab. toll., cuis., sifice, 2 chambres domestiques. Convient profession Ilbérale. Vendredi, samedi, 15 h. 18 h. 30 ou 551-68-39 te malin.

Près place des VOSGES, magni-lique appart duplex, 250 ms envir., aménagement luxueux, terrasse, balcon, sans vis-à-vis, 1,700,000 F - 566-65-09, MONTMARTRE. Tres bel imm., 2 p., cuis., s. bains, wc, 3° étg., 192.000 F - Tél. 526-81-20. PETIT APPARTEMENT
TRES CONFORTABLE
DANS BEL (AMEUBLE NEUF,
Beau 2 p. 44 ml, cave +
Darking, PRIX INTERESSANT
MMB DUPAGUER, 173-78-18.

BOULAINVILLIERS Immeuble DUULAINVILLIEK) récent Liv. dbie s/iard.+2 chbr. 78 m2. 4° étage. 695.000 F. — 292-18-60.

YRAI MARAIS
5-7-9, rue des Tournelles
Rénovallen de grande qualité
du studio au 2-3-4-6 PCES
en duplex. Visite tous tes jours
de 14 h, à 17 h. même dim.,
ou léléphoner
hres bureau
359-30-85 MARAIS Proche
THORIGNY
Bel Immeuble XVIII's, restaure,
cours de caractère, aménagem,
verdure payé par propriétaire.
1) PETITS et gds studios, tout
conft. av. poutres, de 99,000 à
160,000 F. Parft pr jocation.

SEVRES. SEJ. + 3 CHBRES 110 =3, 505,000 F. 027-57-40, NEULLY PORTE DES TERNES ATELIER ARTISTE RILLIER ARTISES

61., 6 m sous pidond, état
impeccable, 747-15-00.

M° GENTILLY, Très rare
très 2 p cuis, beins
beau 2 p; et t; ctt.
téi, beic, Jard. Supendu.,
gar. 220,000 F, 387-27-69. TEPMFC . Piein Snd

FR. DARSEVELT PPTAIRE VEND dans immeuble PIERRE DE TAILLE, ravaile Pierre DE TAILLE DE TAI DOIY : 799.500 F 3/place ce jour, 14-17 h. 30 11 BIS, rue du COLISEE, au 723-91-53.

gar. 220.000 F. 387-27-60.

RIS-ORANGIS. Loue vaste appt. neut,
4 P., pples, it cit., cave.
Conv. à professionnel (Ter).
Ecr. Nº 6.AS « le Monde » Pub.
5, r. des Italiens, 75:22 Paris-9.
BOIS DE BOULOGNE restauration de tuxe d'un hôtel parliculier, 3, 4, et 5 PIECES,
2 bains, garage sous-sol.
PRIX D'AUJOURD'HUI
NET DEFINITIF mercredi, vendredi, samedi de la h. à 17 h. 7, BD ANATOLE-FRANCE à BOULOGNE.
TELEPH. 256-13-72.

CARCHES Studio de caractero
MERVEILL. PIED-A-TERRE ds Imm. ancien discret TOUT CONFORT, terrasse. 735-18-61. 13. DIACE DES VOSGES IMMEUBLE RESTAURE
APPTS DE 100 m² à 235 m².
Sur place tous les jours, sauf
dimanche, de 14 h. à 18 heures.
ou 227-91-45 et 755-98-57.

rue Şaint-James, chore de Serv., eº élage, asc., chauff. central. Prix : 65 000 F. Tél. ; 747-15-09, Rive gauche

> RUEIL - R.E.R. 3 P., immeuble stands, box, caime, 355,000 F. PERI - 749-33-92

STUDIO 20 m2

+ BALCON 4 m2 PRIX: 190.000 F 9-11, villa de Villiers

VOIE PRIVEE

72, BD V.-HUGO

Province

NEUILLY, Yold privee terrasse, charme, saleit, duplex 125 m2, living + 2 ch., 970 000 F. EICHER, T. 59-79-69. MONTSOURIS 10° étage vue sur Paris 4 P. 95 m² + 50 m baic., tél., park. 589-49-34. BOULOGNE PRÉS METRO moderne 3 p., bains, 83 m2, 3ª étage sur jardins, caime. MICHEL et REYL : 263-90-05. Alésia-Didot, ODE, 95-10 IERRASSE 128 m² 4 pces Sur jardin, Soleil, Calme.

SAINT-MANDE près du bois 4 p., bains, 83 m2, 2e étage. Px intéressant, Tél. : 557-22-88, DUROC. Imm. Bourgeois Tapis escaller. LIV. + CHBRE tt cft. Refait neuf. A SAISIR. 325-75-42 ou 607-61-34, soir. STUDIO 31m2, caime, IA° La-place à Arceuil, imm. 74, as..., cave, C. ég. s. bs, parkg en 55-5. Prix : 132 000 F. T. : G14-02-36. MONTSOURIS. Sel Imm.
3 p. entrée. Cuis.. bains,
161... ch. 599-9-34.
METRO CAMBRONNE
LA VILLA POIRIER > PART. VEND A VANVES (92) pr. nouv. A4-, 3 p. cuis. s. de bns. w.-c. sépare, ref. ní. 8- éi., asc., cave. Téléphone : 292-22-67. ap. 19 h.

PART. VEND A VANVES (92)
pr. nouv. Me, 3 p. cuis. s. de
uns, w.c. séparé, ref. nf. 8 de
uns v.c. séparé, ref. nf. 8 de
un une maison neuve dans
les 3º, 9º, 10º, 11º, 12º ou 20º
un réséparé, 220 000 F.
Téléphone : 292-23-0º, ap. 19 h.
Téléphone : 292-23-0º, ap. 19 h.
SAINT-MANDE (94)
RESIDENCE JEANNE DU LAC
20-22, rue Jeanné-d'Arc.
à 200 m. du Bois de Vincennes.

Un luxueux immeuble
Un luxueux immeuble Pour un placement de valeur studios ec. 31 m² cave et parkg compr., de 22: 900 à 27 000 F. Ferme et définitif a la réservation. Renseignements et vente : 32, rue Miollis, tous fes jours 14 h. à 19 h. sauf marci, same-di-dimanche de 10 h. à 19 h. ou GEFIC 722-78-78. Un tuxueux immeuble
PIERRE DE TAILLE
STUDIOS, 4 ET 5 PIECES
Vastes logglas, terrasses, jard,
PRIX FERME ET DEFINITIF.

Mêtro SOLFERINO imm. classé
5 p. en duplex 122 m², charme
confort. non conventionnel
Téteph. : 268-99-11. p. 242.
MONTPARNASSE-VAVIN
2 pièces refait neuf, soleit,
5 etage. Tél. : 747-15-00.
MONTPARNASSE-PASPAIL
double living + ch. cuis. +co.
chauffage central. T. : 747-15-00.
MONTPARNASSE
dans ensemble atellers artiste
rénovés potalre vend 11 atelier de 60 m2 avec loggia refait neuf tout confort 450 000 F.
20 ateller de 200 m2, 2 loggias
refait neuf tot cfi 1400 000 F.
calme, caractère. T. 734-76-12,
AVENUE DES TERNES Sur pl. tous les jours, 11-18 h., of mardi, ou GECOM. 747-59-50. M. NEUF DE QUALITÉ CALME ET VERDURE

AVENUE DES TERNES
beau studio relait neuf 43 m2,
confort, 198 000 F. Teléphone :
778-73-77 le matin ou 522-95-20,
PORT-ROYAL, Imm. réc. 50 m2
living + chambre sur Jardin,
225 000, PROMOTIC : 222-15-76. BOULEVARD SAINT-GERMAIN sibation exceptionnelle, 4 pièces tout contort 115 m2, E20 000 F, entresol, cour, calme, caractère, Sur place : jeudi, vendredi de 15 à 19 h., 157, bd St-Germain.

13 et al., 151, pas severmani.

14 MONTSOURIS
2 p., klitch., w.-c., s. eau, 33 m2, calme, solell, chif. indiv. gaz, 35 étage, 145 000 f. Téléphane : 336-32-28 le soir et week-end. SAINT-GERMAIN-DES-PRES
Face CAFE DE FLORE et des
DEUX-MAGDTS, appt 145 mz,
compren, sal. avec cheminée, s.
à mang., 2 chb., 2 bs, balc. Etat
neuf. Px 1.200.000 . 757-15-57.

URGT. Potaire vd directer LA MOTTE-PICQUET

Etage élevé, beau séj. 4 chbr.,
cuis., estrée, wc, bains, penderies. 3 cabinets toileite, balcon,
parkg, imm. récent. 635.00 F.
JEAN FEUILLADE - 566-00-75. dans un vieil immeub, du Vleux-Nice, 2 pces, conft, 50 m². Prix total : 100.000 F. Visites du mardi 28 février au vendredi 3, RUE DE L'ÉPERON M° ST-MICHEL Potaire vend STUDIO, 2-3 p. ds imm. rénové. Ce jour, 14 h. 30-17 h. 30. Etranger

LIXEMBOIRG PROPRIETAIRE VD dans Imm
en renovation 2 P., tt confi
TEL.: 723-38-48, le matin. **VENDONS EN SUISSE** YENDURIS EN JULISIC
Region La Gruyere, ait. 1,000 m.
sporis hiver-été, 30 km. de
Akontreux, appartements de vacances grand standing, particullèrement avantágeux.
Studio, des Fr.s. 72.500
2 pièces, dès Fr. s. 112,000
3 pièces, dès Fr. s. 127.500
4 pièces dès Fr. s. 133,000
5 1/2 pièces dès Fr. s. 302,000
REGIE BULLE S.A.
Grand-Rue 30 Rėgion parisienne

Grand-Rue 30 CH 1630 BULLE (Suisse).

appartem. achat

SOCIETE disposant capitary, ach compt appts Paris et proche bantieue.

345-86-41, heures bureau.

Jean FEUILLADE, 54, av. de la Motte-Picquet (157) - 565-90-75, rech., Paris-15° et 7°, pour bons ciients, appts luotes suriaces et immeuble. Paiement comptant. L'AG, LAGRANGE FONDEE en 1876 - 265-53-44 rech, pour sa clientèle petits et grands appts Paris, Neullly, Boulogne.

appartements occupés

MONTPARNASSE, Dans Imm. renove, 2 p., occupees, 95.000 F. Echange légal possible. PROMOTIC - 322-10-74.

les annonces classées du

Monde

sont reçues par téléphone

du lundi au vendredi

de 9 heures à 12 h. 30 — de 13 h. 30 à 18 heures

au 296-15-01

Une annonce communiquée avant 15 heures peut paraître dès le lendemain.

HOTEL - BAR - RESTAURANT
-, 23 ch., 2 salles resteurant.
Vaste terrasse (ace à la mer, aménagement récent, ouvert Toute L'Annee
Très gros C.A. murs et fonds.
Ecr. no 7 3.572 M Régle-Presse, 85 bis, rue Réaumur, Paris-2. COTE D'AZUR - MENTON

A louer dans Immeuble de GRAND STANDING. 12° arrd. proximité du Bois, unueux 4 P., 2 bains, 2 wc. terras. 30° m2, lélèbh. 3,000 F mensuels + ch. Ecrire à n° 3735, Publicités Réunles, 112, poutevard vollaire, 7501) Paris, qui transmetira.

BOISSY-SAINT-LEGER

Demande

Elude cherche pour CADRES villes, pavillons thes bani loy. 200 m2. Prix 800.000 F. Confort. Calme. Tet, 206-00-01.

locations. meublées Demande

Immobilier (information)

LOCATION SANS AGENCE OFFICE DES LOCATAIRES

maisons de campagne

PERIGORD part, vd ds village 30 km de SARLAT, pet, melson en pierre à restaurer, 75 = 2 surface habitable, Prix : 30.00 F Tét. 16-53-29-91-01, H. repas.

bureaux

PROPRIETAIRE loue 1 ou plusieurs bureau relaits neuts · 563-17-07 VENDEZ DAVANTAGE... Commercial, homme de terrain, 35 ans.
Trilingus. Excellents résultats prouvés, cherche poste même difficile.
Libre immédiatement.

viagers

Fig. Specialiste Viager
F CRUZ 8, rue La Boetie
266-19-10
Prix Indexation et garanues
E:ude gratuite et discrete CHAMPS-DE-MARS - Apot 2 P. 70 m2, occupé 68 ans, 15.000 + 1.650 F rente LODEL, 700-00-99

PART. A PART.
Cse dep, vds limite SENS mais, camp. close en dur sur terram 3.400 m2 pointe d'arbres fruit, compr. 2 corps bél. : 1) entree, sel., 2 chbres, bns, wc, curs, amen., buand., gren. amenag., cave voutee, chff. clf fuel. Tel. 22 c.h., gar. 2 volt. av. fosse, PRIX: 550,000F.
Tel.: 16 (84) 65-30-09 pu 88-63-41.

GISORS (region). - Belle vue.
PPTE partait état.
cuis., 3 chbr. + 1

Ent., gd sej., cuis., 3 chbr. + 1 indep. bains, ch. centr., ss-soi. Juln 2.500 m2. Px 370.000. Cab. Blandeau-Leblanc, 2, 1g Cappeville, Gisors, T. (16-32) 55-06-20.

578 PROPRIÉTÉS De la fermette au château Autour de Paris : D à 120 km

sélectionne gratuitement l'affaire que vous recherchez. Consultation sur place ou par tel., questionnaire sur envoi de votre carte de visite. Chambre Syndicale des Agents immobiliers F.N.A.I.M.

27 bis, avenue de Villiers, 75017 PARIS. T.: 757-52-02.

Part, vend anc. école hameau E.-ei-L. Libre, I h. 15 de Paris, Px 195 800 F. T. 16-37-98-06-74.

120 km. Paris, splendide ppie sur 1 ha parc boise paysage, 8 p., culs., bns, w.-c., ch. cenir., gar., écurie, sous-sol, 600.000 F. AVIS 1, place Saint-Clement, COMPLEGNE. (15) 44-40-19-60 PARIS 887-43-40.

terrains

neige, chas., naturisme, 150 000. Ecr. nº 8 688, « le Monde » Pub, 5, r. des Italiens, 75427 Paris-9e,

pavillons

BELLE MAISON DE CARACT. BOIS-COLOMBES. Résidentiel, récept. 70 m2 + 7 ch., 3 bains, gar. 2 voitures, 950 m2 terrain. Prix 1,290,000 F. Tél. 788-49-00.

Exceptionnel beau pavillon récent, Athis-Mons, sous-sol total, séi, dble, 5 chbres, fout contort, agreable jardin, libre, prix 500 80 F. Cabinet LE CARPENTIER Tét. 795-63-48 et 705-39-77.

JOLLY-LE-COMTE
35 km Parls - Gare, écoles
ts comm. s/pl. Sup. pav. Hall,
vasta salon. sél., 4 chbres,
bibliothèque, culsine, 11 conft;
gar. 1.000 m2 terrain, 360.000 F.
ACB 25, rue Nationale, BEAUMONT. - 470-20-94/29-10,

VILLEBON-SUR-YVETTE

DE L'IMMOBILIER

locaux commerciaux

NEULLLY LOCAUX COMMERCIAUX

Avenue Charles-de-Gaulle, face métro Rez-de-chaussée: 700 m2, extension possible Sous-sol: 900 m2. -- 1 détage: 1000 m2. G.I.P., 75008 PARIS. — Tél : 256-22-20

fonds de commerce Vds Hérault aménagee hősellerle poss, clin, rep. parc 1 ha, 18 km mer, Agce SAMAIT 6, rue Plan-du-Parc, 34000 MONTPELLIER.

HOTEL - PENSION
murs et fonds. \*\* N.N. 40 Nos +
appl privé, dépendances, jardin.
AGENCE CARNOT
22, r. Carnot, 06500 MENTON.
Tél.: (93) 35-97-80

**Boutiques** 

**GUY-MOQUET** 

gasin d'angle - Façade m2, Tél. 2.400 F/mer DELCASSE - 720-57-24

usines

Vends Hérault 12.589m= + dépôt 180m=+ bureaux 165m3+pavillon 80 m≥. Agca Samait, 6, r. Plan-du-Parc, 34000 MONTPELLIER.

maisons

individuelles

CHEVRY 2

Proximite écoles, centre colai, RER, tennis, piscine, golf

Bail à céder 3-6-9 renouvelable. Rècent Paris-14e, boutig. 40 m2 part, ét., Tét., pet. loyer, Libre de suite. Prix 5 000 F sans frais d'agence. Appeler : 574-27-64. non meublées Face mer sur côte vendeenne A vendre

bureaux

constructions

4 pages de la revue : L'IMMOBILIER. Vous y trouve-rez z') programmes en écrivant à L'IMMOBILIER IM, 12, rue des Lions-Saint-Paul - 75004 PARIS,

JOSS-Saint-Paul - 75004 PARIS,
PLACEMENT PIERRE
XV\* M\* LOURMEL
Prix nets et non révisables
à la reservation.
Habitables obcembre 1978
2 P., 54 m² + 20 m² balcon
P. 64 m² + 20 m² balcon
P. 125 m² + 65 m² terrasse.
HMMOBILIERE FRIEDLAND,
41, av. Friedland, 225-93-09.

locations

Offre

bureaux à vendre

à une adresse de prestige

152. Bd HAUSSMANN

PARIS 8°

parking public souterrain au pied de l'immeuble

cervi 20, rue Chauchat Paris 9º

247.13.22

EN LOCATION-VENTE
PYREMEES 139 - Imm. neut
ismais habité, disp. Immédiat.
appart. 3 et 4 pces à partir de
2.800 et 3.000 F par mois
RECUPERATION INTEGRALE
DES LOYERS
S/place: 137, rue des Pyrénées,
15 les irs, 14 à 19 h au 170-04-70

Région parisienne

LA GARENNE (pr. DEFENSE)
45 P. tt cft., bon standg.
45 P. tél., gar., 1,700 + ch.
A. MARCHAND. 628-62-68. maison 7 pièces, parc 6 000 m2 4 000 NET, Télèph. : 924-00-57

locations non meublées

MAISON & PIECES, 216 m2.
R.-do-ch.: gd hall, entrée, cab.
toil., saile à manger, séjour,
saton à double exposition avec
cheminée, gde cuisine équipée,
cetiler, 2 chbres, 1 saile de
bains, - A t'étage: galerie,
1 chbre avec terrasse et s. de
beins, nombreux rangements,
lingerie, double gar, et environ
800 m2 de jaroin privatif.
650.000 F Prof. amer. à Paris ch. à louer pr 4 mois gd stud. ou 2 p. tt ctt 3•, 4•, 5a, 6•, 7•, 584-97-75 mai.

C.P.H. IMMOBILIER

R. Bernard 012-12-12

Plain-pled pierre de t. 5 dièces, cuisine, saite d'oau. 320,000 F. Vis. sam., dim., 14 h. - 17 hres, 6 bis, rue des Bouleaux, angle rue Général-de-Gaulle, 999-31-74, PIE GENERAL-G-GBUILE, 199-31-74.

ENCHIEN MEULIERE
Ret-ch. + 1 etage, 6 p., 2 brs, sous-soi total Jardin 400 m2.

480,000 F - 999-31-74

PRES PTE SAINT-CLOUD BOULOGNE - Ravissant pav. 5 p. 9arage. Sur jardinet. 5 p. 700,000 F. — 603-60-08.

ISSY, Résidentiel, près métro Récopt., 2 chores, lard., garage, impect. 455,000 F 332-66-10

CHALINDRAY (52600) vd ds centre 1) MAISON 9 P. sur cave, w.c., grenier, cour, 2) MAISON 5 P., w.c., s. bns., grenier, ggr., berrain attenant. MOTOT, 19, rus Morin, 1923 Montgeron, Tét.: 942-19-22.

GOLFE AJACCIO
Belle Maisso de Campague:
160 m2, en cours de finition horiron, élendue. Superbe, terrasse
152 m2, toules dépendances avec
1100 m2 lardin. Prix raisonnable Ecrire M Legrand, Havas
Conteil. 113, avenus Charles-deGaulle. 7220 Neullily-zar-Seine,
qui fransmettra

A vendre terrains viabilisés et constructibles avec ou sans étangs et bord rivière, également lerrains pour création étangs.

Téléph malin 9 h à 11 h. au 15-16 (38) 35-05-38.

Vds Montpellier villa 2 appls, Jdin, sidg. Ag. Samait 6, r. Plandu-Parc, 34000 MONTPELLIER.
BOUGIVAL SUR COLLINE MAISON ANCIENNE 7 p.d.
dependances. Jardin 1 250 m/d.
Beaux arbres, gros travaux, PRIX ELEVE. T. 344-23-25. ST-RÉMY-LÈS-CHFVPEISE
(pr.). Tr. BELLE VILLA 290 m2
sur 1.500 m2 terr. clos et bolse,
entrée, salon av. chem., s. à m.,
cuis. éculpée, 5-6 ch. s. de bns,
salle d'eau, w.-c., garage 2 voit.
Le tout sur tr. grand sous-sol.
Px 870.000 F. — Tél. 958-25-05.

. 1915

### lle-de-France

« PÉRIPHÉRIQUEVILLE » : va-1-on arrêter les travaux ?

Après que le commissaire enquêteur, désigné par le prétité, est désiné in avis détribrable au projet d'aménagement d'un quartier nouveau (du mille habitants, deux mille sept cents logements) dans le dix-septième arrondissement de Paris, le long du périphérique (le Monde du 2 maré), l'association de détense du secteur demande « l'arrêt des tranaux afin d'éviter que la société anonyme d'économie mixte (SAEMA), chargés du programme, ne prisse donner l'illusion, en occupant le terrain, d'avoir attent un point de non retour s.

L'opération est, on le sait, déjà largement engagée puisque la moitié environ des immeubles mévus sont construits comme on peut le constater sur place.

Un hôtel des impôts flambent neuf, des blocs d'immeubles uniformes, carrés, hauts, uniformément bedigeognés de liter et de blanc, des grues, des carcesses de bâtiments en construction, des bureaux à louer, voici « périphérique, la ville du bruit. Le défilé incessant des automobiles renvoie son vacarne contre les façades des immeubles.

« Insupportable », confie cette mère de famille qui emmène son fils jouer au souare

son vacarne contre les façades des immeubles. « Insupportable », confie cette mère de famille qui emmène son fils jouer au square voisin. Des panneaux posés par la SAEMA 9 indiquent qu'après un vote du Conseil de Paris, au mois de décembre 1976, une partie du périphérique va être recouvert. « Quand, et sur quelle loaqueur, et à quel prix? », demande cet autre riverain du fleuve à voitures.

cei autre riverain du fieure à voitures.

Le récente reinise en cause de l'opération est commentée avec malice. « Ici, nous n'avons jamois su où on allait, ce qui se jeruit ou ne se jeruit pas, » Les logements socieux construits dens le cadre de l'opération en bordure de Levallois abritent de nombreux algérieus et Porturais. Ils sont. Algériens et Portugais. Le sont, eux, plus discrets : « Nous avons un logement », disent - ils, sans un logement a, disent - ils, sans ajouter de commentaire, rejoignant, d'une certaine façon, les 
remarques de quelques « anciens » 
qui, tout en contestant la densité 
des constructions, le bruit qui les 
entoure, rappellent le passé: « Cs 
n'est pas bien joit ce béton, estime 
ce retraité, mais moi, ça joit 
quarunte ans que f'habite le cois. 
Il y a encore dix ans, ici, sur 
ces terrains vaques entre Levallois et Paris, c'était la zone, avec 
ses cabanes en bots et ses carrosses cabanes en bois et ses carros siers de plein vent. Aujourd'hui siers de pieur vens. A logement au moins, il y a des logements convenables. » Béton ou taudis N'v a-t-il pas d'autre alternative JEAN PERRIN.

L'AMÉNAGEMENT DES HALLES

Un nouveau dessin pour le bâtiment de la rue Pierre-Lescot



présentons ici une esquisse, serzit construit le long de la rue Pierre-Lescot, à l'est de l'ensemble des ouvrages dont nous donnions, dans le Monde du 17 janvier, l'état d'avan-

Coloration culturelie

hauteur ne dépasserait pas 27 mètres eur une largeur de 100 mètres, de

salles de concert et de répétition seront aménagées donnant ainsi une

coloration culturelle à l'opération de

rénovation de l'ancien carreau. Deux

ans de travaux. Coût de l'ouvrage

200 millions. Sur le plan architectural

ce profet tourne le dos au pastici

et assure une transition entre l'amé

plateau Beaubourg.

(PUBLICITE)

RÉPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DES INDUSTRIES LÉGÈRES

SOCIETE NATIONALE DES INDUSTRIES DE LA CELLULOSE

(SONIC)

AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

La SONIC lance un avis d'appet d'offres international en vue de la fourniture des équipements destinés à la fabrication d'articles

- un ensemble de machines de fabrication de papier gomme;

- un ensemble de machines de labrication de papiers complexes.

Les cohiers des charges pourrant être retirés contre la somme de deux cents dinars (200 DA) à l'adresse suivante ;

formation de produits popetiers et cellulosiques »

cachet de la paste faisant foi.

une période de cent vingt jours.

SONIC, 64, rampe All Haddad tex-ZAATCHA) EL-MOURADIA ALGER - Tél 66-38-00 - 01 et 04 - Télex 52.933.

Les offres devront être adressées à M. le Directeur Général de SONIC à l'adresse indiquée ci-dessus, obligatoirement sous double enveloppe cochetée, l'enveloppe intérieure devra porter la mention « SOUMISSION : A NE PAS OUVRIR - Projet complexe de trans-

Les affrez devront parventr ou plus tard le 30 mai 1978, le

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant

L'appel d'offres porte sur les équipements suivants : un ensemble de machines de tabrication de popier paraffine ;

nagement des Halles, classique, et le

Le président de la République

souhaité la création, à Paris, d'un

ensemble musical. Lors de leur entre

tien à la fin de l'année 1977, le pre-

mier ministre, M. Raymond Barra, le maire de Paris, M. Jacques Chirac, et

Le nouveau dessin, de ce qui pour- le président de la SEMAH, M. Chris- aussi modernes n'avait, jusqu'à pré rait devenir, aux Halles, un vaste tian de La Malène, étalent parvenus ansemble consacré à la musique à un accord La Ville donnait le tervient d'être connu. Il est sont des rain Lescot à l'Etet si celui-ci prenaît thèses-sont aujourd'hui, encore cartons de M. Henry Bernard, archi- à sa charge la construction de ce sibles, y compris calles de rés vient d'être connu. Il est sorti des run Lescon a l'est actions de M. Henry Bernard, archiè sa charge la construction de ce sibles, y compris causes de reune de la run Pierre-Lescol, société d'aménagement des Halles choses n'avalent guère bougé. Le des logements et même de na n'en projet de M. Henry Bernard relance y construire et de laisser ouverts la perspective du jardin. Une solution

Cependant, malgré ce coup de qui, néanmoins,

Dans le Val-de-Marne

### Lever de rideau sur le parc du Tremblay

Les premières installations sportives du centre des sports et de loisirs du parc du Tremblay dans le Val-de-Marne seront mises à la disposition du public à partir du 6 mara. Pour marquer cet événement plusieurs manifestations sportives sont organisées de fleurs. Le coût de ses travaux sur place au cours du prochaîn sur place au cours du prochain week-end.

Les travaux de transformation de l'ancien hippodrome en parc de détente et de loisirs ont débuté à l'automne 1975. Accellement. près de 10 hectares sont aménages

rélève à 84 millions financés par l'Etat (50 %), la Ville de Paris (20 %), le département du Val-de-Marae (10 %) et la région fie-de-France (20 %).

An cours d'une deuxième étape et dans des délais non précises, les équipements de loistre et les derniers équipements sportifs, avec notamment une piste cyclable, un pres de 10 nectares som amenages et dans des délais non précisés sur les 74 que couvrira au total le parc. Progressivement, jusqu'au printemps 1979, seront ouverts dix terrains de « grands jeux » (football et rugby), deux pistes d'athlé- à l'arc. seront mis en place.

- (PÜBLICITE) •

ROYAUME DU MAROC OFFICE RÉGIONAL DE MISE EN VALEUR AGRICOLE DU SOUSS-MASSA---AGADIR ---

### AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL N° 9-78 ORSM

L'Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Souss-Massa lance un Appel d'Offres international pour :

 Acquisition de 15 tracteurs à roues, de puissance 165 chevaux, de matériel d'accompagnement, de matériel de récolte et de traitement. La date limite de remise des offres est fixée au

17 avril 1978. Le coutionnement provisoire est fixé à la somme de. 20 000,00 DHS (vingt mille Dirhams).

Les dossiers peuvent être retirés au siège de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Souss-Masso, rue des Administrations-Publiques, B.P. 21 Agadir, bureau des Marchés, contre remise d'un chèque ou mandat de 100,00 DHS (cent Dirhams) libellé au nom de l'agent comptable de l'O.R.M.V.A.S./M. Il pourra également être renvoyé sur demande.

LE DIRECTEUR DE L'O.R.M.Y.A. DU SOUSS/MASSA. Signé : LAMTIRI LAARIF MOHAMED.

-A PROPOS DE...

### UNE ETUDE DE LA DATAR

reference of

### Un renom mondial pour la province?

Mis à part Paris, d'autres villes françaises peuvent-elles prétendre au titre de villes mondiales? Lancée il y a dir ans, la politique des huit métropoles d'équilibre a telle réussi à faire surgh en prevince des capitales régionales capables de tenir tête à Paris mais aussi de rivaliser avec Milan, Francfort, Zurich?

DATARI, EVEC FILES OF IS SOCIETA Prospective et Amégagement, a-essayé de répondia dans un rapport qui va être publié sous le titre «Villes internationales » Villes mondiales -. .

il ne suffit pes que les auglomérations de Lyon, Marseille ou Lille soient parvenus à mul-tiplier leurs équipements, à constituer un quartier d'atteires demier cri, à accroître leur poide démographique, è partec-tionner leur système univer-sitaire et de recherche et à développer leurs pouvoirs tinan-clers et « décialonnels » pour stade ultime du développement, do renom et du reyonnement d'autres modèles et d'autres réseaux d'interactions » (comme disent les experts) que la simple eddition des équipaments, des capitaux et des hommes sont nécessaires pour qu'une cité internationale devienne une ville

Le néologisme de « mondialisation - s'est appliqué vers les années 60 à des phénomènes aussi dittérents que la conquête la crise des valeurs, les firmes multinationales les moyens d'in-formation, la circulation des hommes, des marchandises ou des capitaux. Pourquoi ne s'appliquerait-li pas aussi aux cités ? Quand une grande ville se plie aux nouvelles caractéristiques nationale, mala surtout lorsqu'elle est capable d'anticiper ces mouvements, de les accompagner et d'en profiter, alors, elle accède au statut de ville

mondiale. En s'appuyant aur l'étude de trois cas à la fois différente at convergents — Singapour, Mont-réal at Munich, — las experts de la DATAR et de Prospective ei Aménagement concluent à quatre groupes sociaux dans les villes mondiales :

- Les représentants de s firmes multinationales (« managers », cadres supérieurs) qu'on

peut appeler les étrangers ;

C'est à ces quedions que la ... Une « bourgenisie locale à DATAR, evec l'aide de la société vocation internationale » (propriéteires et dirigeants de grandes firmes, personnalités ayant une

vocation régionale - (industriels, avocats, petits banquiers, transitaires);

-- les nationaux (ca treprise et de l'administration). Entre ces groupes se nouen mouventes qui se traduisent en

pour la France ? Dans la altuation socio-politique actuelle, compte tenu de l'histoire sociale de ce-pays, on peut penser qu'il n'y a place actuellement en France que pour une ville - mondiale - : Paris Mais, simultanăment, il y a piace pour quelques villes — Lyon, Marselle — dont serait renforcé.

être l'obiet d'une nouvelle ambition nationale pour «dépai leur situation de relative dépendance (nationale et internatio-nale) et rivaliser evec les villes fédérale d'Allemagne ».

A une époque ou les respo territoire semblent tous - et presque exclusivement - versés dans les dossiers, certes difficiles, de la France rurale, des provinces oubliées et des villages où il ne reste que des pierres, Il n'était pes inopportut qu'on témolgne à nouveau quelque intérêt pour les villes. En effet, il sarali dangereux, sur ce chaptre, de laisser la réliexion et la doctrine s'appauvrir en vieitissant. Dans queiques années, huit Français sur dix Jeurs h~rlieues. Et comment croire au une nation peut tetili son rang dans le monde sans un réseau de grandes villes aux multiples renoms?

FRANCOIS GROSRICHARD.

### SEINE-ET-MARNE: pas assez de gendarmes

Lors de la récente discussion du budget 1978 par le conseil le marc de Fontainebleau a, général de Serne-et-Marne, le d'autre part, estimé que compte rapporteur du budget M. Paul Seramy, sénateur (centriste); de la superficie du département, maire de Fontainebleau a parlé de l'insuffisance des effectifs de police et de gendarmerle dans un département où, a-t-il dit, c les maires des communes grandes qui patites, sont de plus préoccapés par l'accoussement de la criminalité, de la violence et par l'insécurité des citogeas :

Aux yeux de M. Seramy, il faudrait accroître les effectifs de police de 42 % et le

(PUBLICITE)

REPUBLIQUE ARGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULARRE

MINISTÈRE DES INDUSTRIES LÉGÈRES SOCIÉTE NATIONALE DES INDUSTRIES DE LA CELLULOSE

(SONIC)

### AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

La SONIC iance un avis d'appel d'offres international en vue

de la réclisation d'une antité de fabrication de papter à usage reprographique (procédé diazo-capte).

Les cohière des charges positions être retirés contre la somme de deux centre d'inares 200.0A à l'adresse suivants : SONIC, BA compe All Haddad - EL-MOURADIA - ALGER Tel: 66-38-00 - 111-20 04

Téliso 52,933.35 per 3.

Les offres devronn en éradressées à M. le Directeur Général de la SONIC é l'adresse indiquée ci-dessus, obligatoirement sous double enveloppe cochette, l'enveloppe intérieure devra parter la mention : « SOUMISSION - A NE PAS OUVRIR Projet Complete de Transformation de Produits papetiers et céliulosiques ».

Les affrés devours pareign ou plus tard le 30 mai 1978; le cochet de la poste foisant foi.

Les soumissionnaires resteront engages par leurs offres pendant. une période de cent vingt jours.

PARIS HELSINKI en DC - 9 - 51 VOL QUOTIDIEN départ Orly-ouest 12 h 50 de HELSINKI: LENINGRAD et MOSCOU, toute agence de voyages et 11, rue Auber 75009 Paris réservations 742.33.33 la ligne de l'hospitalité finlandaise

(PUBLICITE) RÉPUBLIQUE ALGÉRIENTE DÉMOCRATIQUE ET POPULABLE"

> MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE LOURDE SONELEC

PROJET INELEC 🕏

OPERATION Nº 5%21.3.016.09.01 PRÉT BIRD Nº 1209 ALGÉRIE

## AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL 13/78

Les offres peuvent être faites pour un ou plusteurs los

Les soumestonnaires intéressés pengant retirer le cahier des charges contré le somme de 100 DA en Sergios Projet Pavillon 1 - INVELEC BOUMERDIST (Algor).

Les offres transmises dans les formes prescrites par le cahier des charges doivent parvmir à cette mêms adresses avant le 15 mai 1978, sous double pil cachesés. l'enveloppe entérieure portant la menuion : « ARPEL D'OFFRES INELEC TR-78 - A NE PAS CENTRE AVANT LE 24 MAY 1976. »

caises peutent s? Lancee il y iles d'équilibre des capitales mais aussi de

rovince?

geoisie loca's à onale - (proprié. nis de grandes kiés ayan; <sub>una</sub> ale des pro-

> osie loccie a · = (industriels rquiers, franci-

(cadres d'endministration). es se namen: Hérentes 33 traduisent en en oyng. Ts de comp

mis en lage L .- !a que la sere. toire copiele penser quit Nement en , sittle etg. ur due ques  $m_{\rm e} = z_{\rm out}$ 17021 : 121 los comen

 $\forall \Phi' \leq \pm \pm \underline{\mu}$ 

+ C+15355 The reces : ie- .//eg - 1738 77-1 57-2

armes

7.17.19

:--;-121 (37)

> SUPPL

1.2

.1....

\_358 47.2 - • •

*4*: •

---

### **MONNAIES**

Première particularité: la Banque nationale qui est totalement indépendante du pouvoir politique — « Nous avons de bonnes relations avec lui », disent ses dirigeants, « mais nous n'en 72-cevons aucune instruction » —

## L'irrésistible attrait du franç suisse

De notre envoyé spécial

Zurich. — Qu'est-ce qui fait courir le monde après le franc suisse? Le conseil fédéral (gouvernement) et la banque nationale ont beau avoir, depuis la fin de la semaine dernière, interdit aux non-résidents l'achat d'obligations et d'actions suisses, ils ont beau avoir taxé de 40 % les comptes en banque des nonrelativement important, puis-qu'elle s'éleverait à environ trois milliards de france suisses, discomptes en banque des non-résidents et pris un certain nombre d'autres mesures d'appa-rences aussi radicale, rien ne semble devoir arrêter l'ascension semble devoir arrêter l'ascension du franc suisse.

A la panoplie des dispositions déjà mises en viguenr, la banque nationale en a, mercredi 1° mars, ajouté une autre, peut-être, à en croire certains opérateurs, la plus importante de toutes. Mais, à les écouter, ses effets devraient s'échelonner sur plusieurs mois. Cette nouvelle disposition concerne les avoirs en francs suisses des banques centrales étrangères. Ils étalent jusqu'alors exemptés de la taxe de 10 % par trimestre dénommée intérêt négatif. Or il s'agit d'une somme

### Colmater les brèches

Au fur et à mesure que la Banque nationale suisse colmate les brèches par où les fonds étrangers s'engouffrent en Suisse, d'antres apparaissent qu'il lui faut boucher. Les banques cen-trales auxquelles nous venons de faire aluxion ont encore une autre voie d'entrée : elles pourront, pour échapper à l'intérêt négatif, déposer leurs avoirs en francs suisses à la Banque des règlements internationaux (BRD, et leurs aux ellements principles des particulaises de la particulaise des réglements internationaux (BRD, et le leur eure ellements de la particulaise de la partic veto qu'elle pourrait éventuelle-ment exercer... Même scénario pour l'interdic-

tion faite aux non-résidents d'ac-quérir des « valeurs papier » libellées en francs suisses. L'interdiction n'est pas absolue puisqu'ils peuvent souscrire à des augmen-tations de capital, à condition de possèder déjà des titres. Ils peuvent aussi acheter des obligations libellées en francs suisses, mais à condition qu'elles solent émises par des sociétés étrangères sur le marché des capitaux helvé-

miliards de france suisses, dis-persés entre une trentaine d'ins-tituts d'émission relevant pour la plupart des pays du tiers-monde. Au fur et à mesure que les dépôts à terme que ces institutions ont constitués dans des banques suis-ses viendront à échéance, elles seront en principe contraintes de les vendre à moirs qu'elles ne seront en principe contraintes de les vendre, à moins qu'elles ne parviennent à les transfers dans une banque londonienne, auquel cas l'avoir en question deviendrait un dépôt en eurofrancs suisses. Mais ce transfert suppose que la banque centrale qui possède les francs suisses trouve une banque commerciale qui soit en mesure elle-même de repréter les francs suisses qu'on lui confie. Or, sur le marché international, les emprunteurs hésitent maintenant à s'engager dans une monnaie qui continue à monter d'immouvement qui paraît irrésisti.

tiques : les entreprises nationales françaises, rappelons-le au passage, ne sont pas les dernières à emettre de tels emprunts poussées par le gouvernement français qui y voit un moyen de se procurer des devises et par là même de soutenir le franc, celui qui s'appelle français et qui n'en est pas plus fier pour cela. La Banque nationale entend ne pas laisser cette porte grande ouverte, et, jeudi, son directoire devait mettre au point une directive— une de plus— aux banques commerciales en vue de contingenter les souscriptions des nonrésidents aux émissions lancées sur le marché suisse par d'autres non-résidents. Il est probable que ces emprunts devront être désormais souscrits à concurrence des mais souscrits à concurrence des deux tlers par des résidents suisses, la part des non-résidents étant désormais plafonnée au tiers du total.

Mais à force de limiter la hauteur des plafonds, les occu-pants risquent de se cogner la tête. Une des pièces importantes du dispositif anti-spéculation consiste depuis plusieurs mois déjà à réduire la faculté qu'ont

### les banques de vendre des francs suisses à terme. Elles ne sont

|                                                       | COURS                                           | AUOH CO                                                   | 1            | UN                                    | MOIS                           | DEM                                       | MOIS                                           | EIGM XIS          |                    |                                         |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------|--|
|                                                       | + Bas                                           | + haut                                                    | Rep          | +                                     | 90 Đáp. —                      | Rep. +                                    | oc Dép                                         | Rep               | +                  | oo Dêp. —                               |  |
| \$ 5U<br>\$ can.<br>Yen (180)                         | 4,2258                                          | 4,7250<br>4,2350<br>1,9870                                | +++          | 130<br>106<br>120                     | + 130                          | + 278<br>+ 228<br>+ 250                   | <b>∔ 250</b>                                   | 1 4               | 720<br>\$10<br>750 | + 870<br>+ 670<br>+ 800                 |  |
| D. M<br>Florin<br>F. B. (188).<br>F. B<br>L. (1904) . | 2,3390<br>2,1800<br>15,0170<br>2,5580<br>5,5450 | 2,3450<br>2,1960<br>15,0588<br>2,5760<br>5,5550<br>8,1696 | <del> </del> | 140<br>80<br>580<br>228<br>150<br>230 | + 139<br>+ 600<br>+ 270<br>108 | + 300<br>+ 170<br>+ 950<br>+ 460<br>- 400 | + 340<br>+ 200<br>+1100<br>+ 540<br>150<br>520 | + (<br>+2:<br>+13 | 30<br>100          | + 975<br>+ 645<br>+2800<br>+1400<br>700 |  |

LE MARCHÉ INTERBANÇAIRE DES DEVISES

### TAUX DES EURO-MONNAIES

| D. M 3                                    | 3 1/4   2 3/4                         | 31/4   3                          | 31/2   3                        | 3 1/2                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 3 EC 21/2                                 | 3   7                                 | 71/4   7                          | 71/4   71/2                     | 7 3/4                 |
| Florin 6                                  | 7   5 1/2                             | 6                                 | 51/2   43/4                     | 5 1/4                 |
| F. B. (190)   5                           | 6 53/4 0                              | 61/4 6                            | 61/2 7                          | 7 1/2                 |
| F. B   0                                  |                                       | 1/4 1/4                           | 1/2 1/2                         | 3/4                   |
| L (1968) . 9<br>2 61/2<br>FL frang. 101/2 | 11 1/2 12<br>7 1/2 7 1/4<br>11 1/2 13 | 14<br>73/4<br>71/4<br>133/4<br>13 | 15<br>7 3/4<br>13 3/4<br>12 1/4 | 15<br>8 3/4<br>12 3/4 |

Nous donnons di-dessus les cours pratiqués eur le marché interbancaire des devises tels qu'ils étalent indiqués en fin de matinée par une grande banque de la pisce.

CENTRE DE PERFECTIONNEMENT DANS L'ADMINISTRATION DES AFFAIRES



### entraînement intensif et de longue durée aux fonctions de direction

PROMOTION 1979 (NOVEMBRE 1978 - JANVIER 1980)

CYCLE ANNUEL - horaire de fin de semaine

• vendredi: 13 h 30 - 22 h 30 • samedi : 9 h 00 - 13 h 00

(17 h 30 une fois par mois )

Ce nouvel horaire, adopté depuis la promotion 78, a ouvert le C.P.A. aux grands cadres opérationnels, très souvent contraints à des déplacements et à des horaires irréguliers, ainsi qu'aux responsables d'entreprises de province.

La sélection d'admission représentant un processus de longue durée, les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er mars 1978. Les dossiers de candidatures peuvent être retirés à partir de cette date et ils seront recus jusqu'au 30 juin 1978 inclus.

108 bd Malesherbes, 75017 Parisk Tél. 766,51,34, P 442 CENTRE PARISIEN DE MANAGEMENT CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS

plus autorisées à le faire que dans la limite de 40 % du chiffre des ventes atteint au 31 octobre 1974. Ce faisant, on limite la spèculation sur le franc suisse puisque, en principe, le volume qui peut être acheté à terme à des banques helvétiques est contingenté. Selon toute apparence, cette restriction n'a guère été suivie d'effet. La Banque nationale songerait-elle à aller encore plus loin comme certains hil en prétent l'intention? Pour comprendre ses hésitations, il faut

savoir que la quasi-totalité des exportations suisses sont libellées en francs suisses. Les imporen francs sulsses. Les impor-tateurs étrangers se couvrent évidemment plus que jamais contre le risque d'une nouvelle hausse de cette monnaie en l'achetant à terme. En abelssant le plafond de 40 %, la Banque nationale rendrait plus difficiles les couvertures à terme et cela nourrait se traduire tout simple-ment par l'annulation d'ordres d'achat de biens et de services en Sulsse.

en Suisse. Envisage-t-elle de sauter le pas en instituant un double marché qui consisterait à séparer les opérations purement commercia-les des autres? Les autrestit opérations purement commercia-les des autres? Les autorités monétaires assurent qu'elles ont étudié à fond cette solution adoptée pendant la guerre et pendant al période qui la suivit immédiatement et qu'elle leur est apparue impraticable. « Un dou-ble marché, dit un spécialiste, n'est viable qu'à la condition que l'écart entre les deux cours reste jaible, faute de quoi l'incitation de passer trauduleusement d'un marché à l'autre est trop grande. »

grande. »
Un double marché permettrait peut-être de maintenir le dollar commercial à Zurich autour de 1,90 alors que le dollar financier vaudrait 1,80 : cela changerait-il vraiment les choses pour les exportateurs?

C'est au lendemain de la guerre qu'André Siegfried posait à guerre qu'Annre Siegried possit a propos de la Suisse la question suivante : est-il possible d'être sage tout seul? C'est une sagesse sans exemple dans le domaine monétaire qui explique l'attrait irrésistible du franc suisse à une époque où la monnaie internationale par evellence, le doller tionale par excellence, le dollar, connaît depuis le mois d'octobre dernier une véritable déroute qui dernier une véritable déroute qui risque — on en est plus conscient à Zurich encore que partout alleurs — de précipiter une partie de l'Europe et le Japon dans la défiation, tout en aggravant aux Etais-Unis l'infiation avant de les entraîner eux-mêmes dans le processus défiationniste (car il est hors de question que les autorités américaines ne finissent pas par réagir brutalement devant une accéleration de l'infiation interne). « Nous allons vers une crise mondiale de grande ampleur », dit un des hauts responsables de la confédération. Citons deux traits qui font de ponsables de la confederation.

Citons deux traits qui font de
la Suisse, où les prix sont restés
stables depuis deux ans, un cas
absolument unique dans le monde

### Le cauchemar des autorités

Les emprunts étrangers sur le marché suisse sont systématique-ment encouragés, les fonds re-cueillis devant obligatoirement être convertis en dollars que la banque centrale cède. Par ce pro-cède, la banque nationale a pu vendre l'année dernière quelque 11,5 milliards de dollars, soit une somme presque aussi importante que les entrées. Cette politique pourra-t-elle continuer à être menée alors que les sociétés étrangères hésitent de plus en plus à s'endetter en francs suisses? Pour l'instant, en tout cas, elle continue d'être appliquée sans trouver d'obstacles.

La chute du dollar est devenue le cauchemar des autorités moné-taires helvétiques. Le président de la Banque nationale a récemment suggéré que les Etats-Unis de-vraient emprunter des devises fortes, deutschemarks, francs suisses vers etc pour se constisuisses, yens, etc., pour se consti-tuer une masse de manœuvre qui leur permettrait d'intervenir à grande échelle pour défendre le dollar. Le vice-gouverneur de la Banque nationale, M. P. Langue-tin est nerti pour Weshindte-Banque nationale, M. P. Langue-tin, est parti pour Washington discuter de cette idée qui a été bien accueillie par M. Arthur Burns. Mais M. Burns doit bientôt quitter la charge de président du système de réserve fédérale, et rien n'indique que les Américains solent prêts à accueillir pour le

Un dossier du Monde

VIENT DE PARAITRE

L'ECOLOGIE enjeu politique En vente partout - 10 F

d'uni elle est amènee à financer indirectement probablement le tiers du déficit du secteur public constitué par l'Etat, les laender et les municipalités. Le comportement de la Banque nationale suisse est désormais sans équi-

Contrairement à ce que l'on a trop tendance à croire en France.

trop tendance à croire en France, le financement par l'institut d'émission du déficit budgétaire n'est pas l'unique source d'inflation. Il en est une autre au moins aussi grave : c'est le financement à jet continue du système bancaire par la même voie. La Suisse échappe également à cette pratique. Autrement dit les banques commerciales helvetiques ne sont absolument pas endettées auprès de la banque centrale alors qu'en France, pour ne citer que notre pays, il n'en est guère une seule qui puisse tenir plus de quelques semaines, voire plus de quelques jours, si la Banque de France vesemames, voire plus de queiques jours, si la Banque de France ve-nait à refuser brusquement ses concours. Les spécialistes diralent que la Banque nationale suisse est, sauf pour de courtes périodes de tension situées à la fin du mois « hors marché » (ils veulent dire hors du marché monétaire). Il faut remonter au temps de l'éta-lon or d'avant 1914 pour retrou-ver une telle abstention.

bonne gestion, les autorités moné-taires helvétiques doivent se dé-fendre contre une autre cause d'inflation : l'afflux des dollars. L'année demière, la banque na-L'année dernière, la banque na-tionale a dû, pour freiner la chute de la devise américaine, acheter sur le marché l'équivalent de 15,5 milliards de francs suisses. Par quel moyen pouvait-elle empêcher que ces achats ne se traduisent par une dangereuse augmentation de la circulation monétaire intérieure ? Par des exportations systématiques de capitaux. capitaux.

moment la recommandation qui

Les autorités suisses verralent avec encore plus de sympathie les avec encore plus de sympathle les Etats-Unis mobiliser une partie de leur réserve d'or pour défendre le dollar. L'or serait vendu sur le marché libre (et non pas aux banques centrales) contre devises fortes. On assure à Zurich que ce projet est discuté au sein du Trésor américain, mais là encore il ne semble pas que Washington soit prêt à passer à l'action.

On se contenterait à Zurich d'une solution moins radicale : que les Américains cèdent une que les Americains cèdent une partie des droits de tirages spé-claux qu'ils possèdent et que la banque nationale suisse serait prête, comme la Bundesbank, à acquérir. Il s'agit là encore d'un projet dont on parle davantage de ce côté-ci de l'Atlantique que de l'autre.

PAUL FABRA.

### ENERGIE

 La chute des ventes pétrolières du Venezuela 2 amené la gouvernement de Caracas à ré-duire de 5 % le budget annuel de l'Etat. Les ventes de brut ont en effet chuté de 10 % au cours des deux premiers mois de l'année. La réduction budgétaire porte sur 2 milliards de bolivars (465 millions de dollars). — (A.F.P.)

 British Petroleum va désarmer cina nétrolleur mer cinq pétroliers géants. — La British Petroleum va désarmer cinq pétroliers géants, à cause de l'excédent de capacité de trans-port, qui durera jusque vers 1980. La B.P. a déjà désarmé un navire de 260 000 tonnes. Cinq autres unités d'environ 215 000 tonnes chacune, battant pavillon bitannique, sulvront le même chemin. Les bateaux seront mis à la chaîne à Brunel ou dans les fjords nor-véglens. — (AFP.)

### **AGRICULTURE**

dévaluation a été pratiquée le 1° février. La dévaluation du franc vert se traduit par une

sugmentation des prix garantis payés aux producteurs français et par une réduction des M.C.M.

on peut considérer, dans les cir-constances exceptionnelles actuel-les qu'il y a une certaine logique à, en quelque sorte, anticiper (en les gelant à leur niveau actuel) cette réduction des M.C.M. M. Méhaignerie, considérant que

Menagnerie, considerant que la situation est particulièrement mauvalse pour les producteurs de porc, a également demandé à la Commission que la base utilisée pour calculer les MCM dans ce secteur soit revue. C'est une affaire très technique. Actuelle-

affaire très technique, Actuellement les M.C.M. sont calculès sur un prix égal à 85 % du prix du porc. Cette base de calcul devrait selon la France — qui défend ce point de vue depuis plusieurs mois — être ramenée à 50 % afin de tenir compte du fait qu'une partie des coûts de production d'un porc (le soja importé, le travail purement industriel) n'est pas affectée par les règles de la politique agricole commune.

En attendant la décision des ministres des Neuf

### La Commission de Bruxelles s'opposerait au gel des montants compensatoires français

De notre correspondant

Bruxelles (Communautés européennes). — En quittant le conseil des ministres de l'Elysée, M. Méhaignerie, ministre de l'agriculture, s'est rendu mercredi après-midi, la mars, à Bruxelles à la demande du président de la République pour proposer à la Commission européenne de geler les montants compensatoires monétaires (M.C.M.) applicables à la France à leur niveau actuel raison du caractère artificiel de la chute du franc, Sur le plan déconomique le gel des M.C.M. pourrait d'autant plus se justifier que le gouvernement a déjà annoncé son intention de dévalue une nouvelle fois le franc vert de 2,5 % en même temps que seront fixés les nouveaux prix européens de campagne, c'est-à-nétaires (M.C.M.) applicables à la France à leur niveau actuel du franc, Sur le plan économique le gel des M.C.M. péennes). — En quittant le conseil des ministres de l'Elysée, des ministres de l'Elysée, M. Méhaignerie, ministre de l'agriculture, s'est rendu mercredi après-midi, la mars, à Bruxelles à la demande du président de la République pour proposer à la Commission européenne de geler les montants compensatoires monétaires (M.C.M.) applicables à la France à leur niveau actuel jusqu'au 20 mars. Le gouvernement français estime, en effet, que les variations des M.C.M. « ont un caractère erratique dépourvu de toute justification économique».

dirigeants, a mais nous n'en receoons aucune instruction ne contribue en rien au financement du déficit budgétaire.
Celui-ci devrait s'élever au cours
du présent exercice à environ
1,6 milliard de francs suisses sur
un total de dépenses de quelque
16 milliards. Insistons sur ce
point qui est tout à fait extraordinaire. Il signifie que la Banque nationale ne possède dans
son portefeuille aucun titre de
1/8 tat ni des cantons. C'est au
contraire elle qui se charge de
placer auprès des banques commerciales des titres émis par la
confédération et dénommés rescription de stabilisation, iorsqu'elle juge que les banques ont
trop de liquidités. Les fonds ains!
recueillis sont gelès dans un
compte de la Banque nationale
rémunéré à un faible taux d'intérêt. Pendant longtemps la
Bundesbank (l'équivalent en
R.F.A. de la Banque nationale
suisse) a mené une politique de
pareille rigueur vis-à-vis de la
puissance publique mais aujourd'hui elle est amenée à financer
indirectement probablement le
tiers du déficit du secteur public oue v.

En France, comme dans les autres pays membres à monnale faible, ces montants jouent comme des taxes à l'exportation et des subventions à l'importation. comme des taxes a l'exportation et des subventions à l'importation. La Commission a pris acte de cette demande qui sera examinée par les ministres de l'agriculture des Neuf lundi et mardi prochains. Il aurait été suggéré à M. Mehaignerie de poser le problème en terme politique. Car d'après les experts, la requête française a peu de chance d'aboutir, excepté si Paris prend l'engagement de diminuer le « Franc vert » aussitôt après la période de gel, c'est-à-dire après les élections législatives.

Aux termes de la réglementation européenne la Commission aurait dù annoncer mercredi soir un relèvement des M.C.M. français appliquables à compter du 6 mars de 21,5 à 23 %. A-t-elle la faculté juridique de retarder cette nou-

de 21,5 à 23 %. A-t-elle la faculté juridique de retarder cette nouvelle correction monétaire en attendant que le conseil des ministres des Neuf se prononce ? D'après les premières informations dont on dispose, M. Gundelak, commissaire européen chargé des questions agricoles, aurait fait savoir au ministre francais qu'il n'était nes possible. français qu'il n'était pas possible de lui donner satisfaction en fonction de ce qu'il savait de la position des autres Etats mem-bres. La commission devrait donc annoncer un relèvement des M.C.M. français pour lundi prochain.

commerciaux des fluctuations monétaires les M.C.M. français sont modifiés en principe chaque semaine par la commission de manière automatique et arithmétique, afin de tenir compte des describers mytotions du fonce. métique, afin de tenir compte des dernières variations du franc. Il y a trois semaines les M.C.M. appliqués par la France étaient de 17%. Leur augmentation continue gêne considérablement les exportateurs français, notam-ment de bovins, de sucre et de céréales et, au contraire, favorise les importations notamment de les importations, notamment de porc, en provenance des pays volsins. Pour protester contre une telle situation les agriculteurs ont organisé des manfestations à Laval et à Tours ces derniers jours.
Selon M. Méhaignerie, le déra-page des M.C.M. est anormal en

• M. André Lajoinie, membre du bureau politique du P.C.F., s'est inquiété, mercredi 1" mars, des a capitulations gouvernementales à Bruxelles, responsables des désordres du Marché commun agricole ». Il a ajouté : « Les principes du Marché commun agricole sont aujourd'hui ouvertement violés. En cas de victoire de la gauche aux élections, les ministres communistes exiger on tune renégociation d'urgence pour nistres communistes e x i g e r o n t une renégociation d'urgence pour mettre fin aux distorsions intolé-rables et en toute hypothèse pro-poseront de supprimer les mon-tants compensationes et de rétablir complètement l'égalité de concur-rence à l'intérieur du Marché commun, ainsi que la préférence communautaire et la solidarité jinancière telles qu'elles étaient prévues par le traité de Rome. » Destinés à annuler les effets PHILIPPE LEMAITRE.

DIAMANT Une opération plus sûre

(PUBLICITE)

### RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES INDUSTRIES PÉTROCHIMIQUES

ENTREPRISE NATIONALE SONATRACH DIVISION COMMERCIALISATION DÉPARTEMENT RÉALISATION INFRASTRUCTURE

### AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL Nº 6/78

L'Entreprise Nationale SONATRACH lance un avis d'Appel d'Offres pour la fourniture des équipements destinés à la réalisation de 300 stations-service comprenant :

1ª lot : Matériels et Equipements de :

Salles de lavage-graissages.
 Equipement pour le parallélisme.
 Equipement pour l'équilibrage des roues.

-- Equipement pour le contrôle des phares. Installation de lavage automatique.

- Equipements annexes.

2º lot : Tubes sans soudure. 3º lot : Raccorderie.

lot : Matériel électrique. lot : Matériel de sécurité. 6° lot : Mobilier métallique.

Les Sociétés spécialisées peuvent retirer les cahiers des charges pour répondre à cet Appel d'Offres pour l'ensemble ou une partie des lots, à partir de la parution de la présente annonce, contre remise de la somme de 200 DA auprès de :

SONATRACH - DIVISION COMMERCIALISATION DEPARTEMENT RÉALISATION INFRASTRUCTURE Route des Dûnes - Base ALCIP - CHERAGA (ALGER) Tâl.; 81-12-03 à 08.
Tâlex : 52.808 - 52.292 - 52.293 - 52.969 - 52.779

Les offres, accompagnées des pièces réglementaires requises et adressées sous double enveloppe cochetée, sous pli recommandé, partant de façon apparente les mentions sulvantes :

e A ne pas ouvrir - soumission - A.O.I. n° 6/78 » devront parvenir à l'adresse précitée de l'Entreprise Nationale SONATRACH, avant le 15 avril 1978, délai de rigueur.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de 120 jours.

Toute offre ne respectant pas les indications cl-dessus ne sera pos prise en considération.

De notre correspondant

Londres. — A quelque six se-maines de la présentation du nouveau budget, la gauche travalliste et les ayndicats accen-tions leur pressionnelles. travalliste et les syndicats accentuent leur pression sur le gouvernement en faveur d'une vigoureuse relance économique. Une cinquantaine de députés travaillistes ont déposé une motion demandant la démission de M. Richardson, gouverneur de la Banque d'Angleterre, mais il s'agit là surtout d'une démarche symbolique. Elle vise à illustrer la détermination de la gauche (minoritaire dans le groupe parlementaire mais majoritaire au sein de l'exécutif national du parti). Celle-ci de man de une injection d'environ 4 milliards de livres dans l'économie sous la forme de réduction d'impôts et d'un accroissement sélectif des dèpenses publiques, notamment en faveur des entreprises nationalisées, de l'industrie, du bâtiment et des services sociaux.

En fait, la gauche travailliste s'appuie sur les conclusions du rapport économique annuel de la Confédération intersyndicale (TUC), qui estime que les objectiffs prioritaires — la réduction du niveau de vie — ne peuvent être atteints que par un taux de croissance de 5.6 % au lieu des 3.5 % prévus par le gouvernement. Le TUC recommande une injonction de 3800 millions de livres, dont deux milliards de concessions fiscales concernant notamment les impôts directs.

Le rapport suggère également une réduction de la semaine de travail, qui passerait de quarante à trente-cinq heures, ainsi qu'une augmentation des congés, qui devrait être négociée en coopération aver les syndicats d'autres pays occidentaux, afin d'éviter les effets négatifs d'une telle décision sur la compétitivité des entreprises britanniques. Le TUC est favorable à une modération des

sur la compétitivité des entre-prises britanniques. Le TUC est prises ontanniques. Le TUC est favorable à une modération des revendications salariales, mais demande un contrôle renforcé des prix et des investissements à l'étranger, ainsi qu'un contrôle

BAHREIN

4

temporaire et sélectif des impor-

temporaire et sélectif des importations.

Les propositions du TUC, qui vont évidemment au-delà de ce qu'envisage M. Healey, le chanceller de l'Echiquier, seront évoquées au cours des réunions, cette semaine, du Conseil national du développement économique et de la Confédération du patronat (C.B.L.). Tous les partenaires recommandent une réduction d'impôts, mais selon des modalités différentes. La C.B.L. chiffre les mesures de relance à 2,5 milliards de livres, et insiste pour une réduction des dépenses publiques. Rompant avec la tradition du budget élaboré dans le secret du ministère des finances, appelé familièrement le « budget, du chanceller », le gouvernement travailliste a jugé ainsi préférable d'associer les diverses parties intéressées à une élaboration collective du budget.

Cette semaine, deux professeurs de Cambrides MM Pardenweu et

Cette semaine, deux professeurs de Cambridge, MM. Reddaway et de Cambridge, MM. Reddaway et Feinstein, recommandent à M. Healey de présenter un budget expansionniste (entre 2,5 et 3 milliards de livres pour cette année) afin d'assurer un taux de croissance annuel de 5 % pour les trois ou quatre prochaînes années. Les spécialistes de la London Business School estiment, en revanche, que si le gouvernement veut garder le contrôle de la veut garder le contrôle de la masse monétaire et maintenir l'inflation au-dessous de 10 %, la modeste injection de 1,5 milliard de livres qu'il englesse

modeste injection de 1.5 milliard de livres qu'il envisage ne lui permettra pas de réduire les imnôts l'année prochaine.

Jusqu'à nouvel ordre, le gouvernement envisage seulement une injection de 1.5 à 2 milliards de livres dans l'économie nationale. Il peut d'ailleurs justifier sa prudence par les dernières estimations officieuses des bénéfices escomptés du pétrole de la mer du Nord qui, en raison de l'excédent mondial de ce carburant, de l'affaiblissement du dollar et de certaines difficultés techniques, seraient inférieures de moitié aux prévisions. — H. P.

ABU DHABI

المستماة الخسائع

le cinq étoiles du transport aérien,

(1) 261.61.20, (1) 776.41.52.

APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

CHAMP DE GAZ OFF-SHORE DE MISKAR

(TUNISIE)

CONSTRUCTION ET POSE

DE LA CONDUITE SOUS-MARINE

Le Groupe étude Miskar agissant pour le compte de

la future entité responsable de la réalisation du projet

de développement du gisement de gaz de Miskar,

dans le Golfe de Gabès, lance un appel d'offres en

vue de passer commande pour

LA CONSTRUCTION ET LA POSE D'UNE CONDUITE

SOUS-MARINE DESTINÉE A TRANSPORTER LE GAZ

DEPUIS LE GISEMENT

JUSQU'A LA COTE TUNISIENNE

Les Sociétés de Construction et pose intéressées par cet appel

GROUPE ÉTUDE MISKAR, 11, av. Khereddine-Pacha, TUNIS.

et ce moyennant le paiement d'une somme de trois cents (300)

dinors tunisiens par dossier ou de sa contre-valeur en devises

Les propositions relatives à cet appel d'offres devront parvenir

d'offres sont invitées à retirer le dossier correspe du lundi 6 mars 1978 à l'adresse suivante :

au plus tard le landi 22 mai 1978 à 17 houres.

**DUBAI** 

ル MUSCAT \

le train en marche.

## SOCIAL

### Un mois de grève à la caisse d'allocations familiales de Paris

Plusieurs centaines de grévistes de la Caisse des allocations familiales de la région parisienne ont manifesté, mercredi 1e mars, rue Viala, tandis que se réunissait le conseil d'administration de l'étaviaid, tanais que se reunissant le conseu a aammistration de teur-blissement. La grève des techniciens qui traitent les dossiers des familles se poursuit depuis le 31 janvier à Paris et à Lyon, pour des problèmes de reclassement (le Monde des 11, 17 et 18 février). Un certain nombre de services ne sont plus assurés, notamment le paiement des prestations de cas sociaux, qui est « différé ». On s'attendait, toutejois, ce jeudi matin, à l'ouverture de négociations avec l'Union des caisse nationales de Sécurité sociale.

### Les limites de l'ordinateur

Rue Viala, à Paris: un grand immeuble de verre aux couloirs encombrés de jeunes employées en cache-poussière blanc. A l'entrée, des travailleurs immigrés, l'air inquiet, déchiffrent la banderole des syndicats: « Grève des techniciens... Solidarité! » Un écriteau précise que « la réception cu public n'est assurée que pour les dépôts de pièces et les nouveaux dossiers». Une affiche annonce un gala de soutien (1). Une mère de famille vient aux

renseignements: « Lon mari est décédé, je ne reçois plus d'ar-gent.» La jeune préposée répond gentiment: « Malheureusement, gent. » La jeune préposée répond gentiment : « Malheureusement, nous ne pouvons pas vous aider. Il jau d'a ait réstamines vous aider. Il jau d'a ait réstamines voire situation. Mais aucur, dossier n'est a c c e s s i b le depuis un mois. » L'employée trace un trait sur un cahier : s'est le vingtième refus de ce genre pour la matinée.

Dans les sous-sols où la salle des ordinateurs est occupée depuis le 3 février, des grévites jouent aux dominos. Quelques je un e s mères de famille ont amené leurs enfants. Le rercredi, dans es bureaux, le restaurant, la cafétéria, c'est une vraie pouponnière. Des journaux muraux rappellent aussi que la grève est partie de la base. Eractement du service « Cartex », où des filles, devant leurs troirs, classent des fiches à longueur de journée. Un personnel remuant, jeune et mai payé. Le terrain « révé » pour une action revendicative dure. Les employées ont constitué une sorte de comité de grève, avec des « déléguées de section ». Les syndicats ont pris le train en marche.

Gisèle, classée ATHO (agent

Gisèle, classée A.T.H.Q. (agent technique hautement qualifié), explique le conflit le plus long qu'ait connu la caisse parisienne depuis 1969 : « Le 1º janvier, le gouvernement a mis en ampiradepuis 1969 : « Le 1º janvier, le gouvernement a mis en applica-tion la nouvelle prestation dite « complément jamilial ». Au pas-sage, la jeune gréviste explique que cette mesure, « loin d'être la grande amélioration annoncée par les pouvoirs publics, profite

table escroquerie morale », affirme Gisèle.

affirme Gisèle.

Pour les A.T.H.Q., la réforme a apporté un surcroît de travail et surtout une multiplication des compétences techniques nécessaires. En moins de quatre ans, le nombre des prestations était passé de onze à vingt-trois, « Or, dit Gisèle, les ordinateurs ne sont jamais que des robots inhumains. Ils réfusent les cas particuliers. Il nous jaut donc mettre en fiches d'innombrables dossiers, et connaître à fond non seulement toutes les nouvelles réglementations, mais encore tous les codes informatiques, savoir si tel chômeur dont les ressources dépassent le plajond a été indemnisé ou non, s'il a eu des enfants, s'il n'est pas veuj entre-temps ou s'il n'a pas changé de résidence. Il ne manque plus que l'âge du capitaine et la vitesse du vent dans les iournants. »

Inquiets de leurs conditions de travail et de leur a v e n i r, les A.T.H.Q. — ils sont plusieurs centaines de grévistes, rue Viala (sur un effectif total de mille salariés), mais des mouvements similaires sont observés dans les centres de Pieyel, du 13° arrondissement, de Nanterre, de Maisons-Alfort et de Garges-lès-Gonesse, — se plaignent aussi de leurs salaires : 2 100 francs net à l'embauche. Ils réclament une revalorisation de quinze points (250 francs par mois).

La Caisse des allocations fami-liales, en temps « normal », accuse un retard permanent de trente mille dossiers sur huit cent mille allocataires. Après un mois de grève, combien de dossiers seront en souffrance ?

JEAN BENOIT.

(I) Vendredi 3 février, de 19 h, à 23 h., à la Bourse du travail, 27, bou-levard du Temple, Paris.

# AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALSACIENNE DE BANQUE

Au cours de sa séance du 28 16Trier 1978, la conseil d'administration de la Sodété générale alsacienne de banque — SOGENAL — a
procédé à l'examen du bilan et des
résultats au 31 décembre 1977.

Le total du bilan s'établit à
F 20 344 733 474, 40 en augmentation
de 12 % sur celui du 31 décembre
1978, réévalué à l'issue de l'assemblée
générale du 13 décembre 1977.

Le conseil proposera à l'assemblée
générale du 13 décembre 1977.

Le conseil proposera à l'assemblée
générale du 13 décembre 1977.

Le conseil proposera à l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires,
qui se réunira le 18 avril 1978, d'arrêter le bénéfice de l'assemblée
générale codinaire des actionnaires,
qui se réunira le 18 avril 1978, d'arrêter le bénéfice de l'exercices
à l'assemblée
provisions devenues disponibles,
constituées sur exercices antérieura.
Exclusion faite de cette réprise de
provisions de l'asnet 1977 est en
augmentation de 17 % par rapport
à celui de l'exercice précédent.

Le bénéfice de l'exercice 1977 permetra de proposer la distribution
d'un dividende, égal à celui de l'exercice précédent, de F 10, net par action, auxqueles s'ajoutent F 5 d'impôt payé d'avance au Trésor (avoir

fiscal). Ce dividende sera payable is 2 mai 1978 aux 600 000 actions de F 125 nominal constituant le capital social avant l'augmentation de F 15 millions intervenue le 31 décemsocial avant l'augmantation de P 15 millions intervenue le 31 décembre 1977 et qui a porté le nombre des actions à 720 000 par la distribution de 120 000 actions gratuites.

Le Conseil proposera, en outre, à l'assemblée générale d'affecter aux réserves F 5 593 711,97 par prélèvement sur les résultaits de l'exèroice ; les fonds propres se monteralent dès lors à F 22 000 000, non compris P 2 560 225,91 de réport à nouveau.

Dans le cadre de l'autorisation qui lui avait été accordée par l'assemblée générale extraordinairs du 5 avril 1977 de porter le capital à un montant maximum de F 150 000 000. Is Cousell a décidé d'augmenter le capital a cotal de P 90 000 000 à P 144 000 000 prélevés sur le poste « écart de réévaluation » et l'élévation de la valeur nominale des 720 000 actions le composant actuellement de F 125 à P 200. A la suite de cette opération, le compte de réserve « écart de réévaluation » se montera encore à P 50 406 288,03.

"(PUBLICITE)"

### RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTÈRE DES INDUSTRIES LÉGÈRES

SOCIÉTE NATIONALE DES INDUSTRIES DE LA CELLULOSE

(SONIC)

## AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

La SONIC lance un avis d'appel d'offres international en vue de la réalisation d'une unité de fabrication de papier carbone noble et de popier corbone une fois.

Les cohiers des charges pourront être retirés contre la somme deux cents dinars (200 DA) à l'adresse sulvante :

SONIC, 64, rampe All Haddad (ex-ZAATCHA), EL-MOURADIA ALGER - Tel. 66-38-00 - 01 et 04 - Télex 52,933.

Les offres devrant être adressées à M. le Directeur Général de la SONIC à l'adresse indiquée ci-dessus abligatolrement sous double enveloppe cachetée, l'enveloppe intérieure devra porter la mention « SOUMISSION - A NE PAS OUVRIR - Projet Complexe de Trans-

formation de produits papetiers et cellulosiques ». Les offres devrant parvenir au plus tard le 30 mai 1978, le

cachet de la poste faisant fol

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de cent vingt jours.

**AFFAIRES** 

POUR ASSAINIR LE MARCHÉ DES FRUITS ET LÉGUMES

### Les grossistes de Rungis créent un fonds de restructuration

M. Arrighi de Casanova, P.-D. G. de la Semmaris (Société d'économie mixte gérant le mard'économie mixie genant le mar-ché de Rungis), a présenté, le 1° mars, les mesures pratiques d'application du plan de réforme adoptées le 24 octobre dernier par le gouvernement, notamment en ce qui concerne les fruits et légumes. Ces mesures s'articulent légumes. Ces mesures s'arucu autour de quatre idées:

 La restructuration du mar-ché. — Afin d'améliorer la renta-bilité des entreprises, il est envi-sagé de diminuer le nombre de sagé de diminuer le nombre de grossistes en fruits et légumes, qui sont actuellement an nombre de trois cent cinquante. Un groupement d'intérêts économiques sera constitué entre les différentes parties intéressées, pour étudier les demandes de départ et d'extension et mettre au point les dossiers de financement, qui seront ensuite traités par le Crédit hôtelier. Parallèlement, un fonds de restructuration sera créé et alimenté par des cotisations versées par les grossistes en fruits devrait atteindre 2 millions de francs;

La transparence du marché.

Afin d'arriver à une circulation de l'information sur les prix et les approvisionnements en fruits et légumes, une lettre de conjoncture bimenspelle va être réalisée par l'INSER, et un indicateur de tendance ouotidien sen diffusé dans les pavillons par le circuit de télévision intérieur prévu dès l'origine à cet effet.

L'assainissement de la société d'économie mirte qui atteint de financement des investissements de financement des investissements et de la lourdeur de cétains contrats d'entretien ou de location de bureaux un treinième des dépenses (2 millions), autres dépenses seront bloquées, et celles d'équipement seront réduites considérablement;

La coordination des administrations. Diverses mesures doivent être prises afin de sour-den de coordination de saministrations. Diverses mesures doivent être prises afin de coordination les administrations. Diverses mesures doivent être prises afin de coordination des administrations (intérieux, finances, agriculture) qui interviennent à Rungis.

### Manufrance : optimisme mesuré à Saint-Étienne après la nomination de M. Gadot-Clet

De notre correspondant

Saint-Etienne — Le nomina-tion d'un P.-D.G. de trente-sept ans, M. François Gadot-Clet, à dott s'établir ». Les dettes s'élèvent à 190 millions de francs pour un fonds de trésorerie de 46 milans, M. François Gadot-Clet, à la tête de Manufrance ne peut que redonner confiance. Si la firme stéphanoise n'en est pas pour autant tirée d'affaire, « pour la première fois, a précisé M. Bruno Vennin, adjoint socialiste au maire de Saint-Etienne et représentant de la ville au conseil d'administration de Manufrance, nous enregistrons des engagements certains de la part d'investisseurs institutionnels e.

d'investisseurs institutionnels s.

Sans doute les 15 millions apportés par la MACIP et la marit de permettre de prendre toute une série de décisions qui engagent Manufrance dans la voie positive du redressement. L'incertitude était telle, jusqu'à présent, qu'aucune décision importante n'était possible. Il convient d'achèver le montage financier. Il jaut aussi redonner définitivement confiance aux journisseurs et aux cients. Dans la menure où les livraisons permettront de servir la cientèle, la confiance reviendan. Il jaut à tout prix éviter la situation dramatique où l'entreprise achète au comptant alors qu'elle vend à terme. Une solidarité de jait entre Manufrance et ses journisseurs

et testé sincle, a incommune de 1985 à pour le formace de 1970 à Une bonne partie des fournisseurs appartiennent au comité de
défense des créanciers, qui affichait meruredi un scepticisme
certain: « Depuis le 31 mai 1977,
une promesse chasse l'autre... en
attendant le 19 mars. Si les
braves gens se laissent malheureusement alsément abuser, par des
promesses successives, tel n'est pas
le cas des créanciers fournisseurs
qui vont dorénavant prometire
leurs livraisons pour demain et
toujours pour demain, «
A Saint-Etienne, mis à part les

Loujours pour demain, a

A Saint-Etienne, mis à part les créanciers, on faisait preuve, mercredi, d'un optimisme mesuré. Pour M. Lucien Neuwith, député R.P.R. de la Loire, a l'essentiel est que l'affaire reparte et que l'effort en cours soit soutena au seul bénéfice de l'intérêt commun de tous les Stéphanois a. Beul syndicat à avoir réagi, la C.G.T. déclare que « les travailleurs de Manufrance ont pris acte des résultats importants et ont réaffirmé leur volonté d'action sous outes les formes nécessaires pour aboutir à une solution rapide et définitive qui assurera la relance et le devenir de l'entreprise (...) s.— P. C.

### EN PRENANT LE CONTROLE DE GARDINIER

### Rhône-Poulenc devient le numéro un des engrais en France

Le « mariage » de la Générale des cession. On peut penser qu'il se situe Engrals-GESA (50 % Rhône-Poulenc, 50 % PUK) avec Gardinier est consommé. M. Jean Gandols vice-P.-D.G. du groupe Rhône-Poulenc, maître d'œuvre de cette opération de rapprochement, l'a annoncé mercredi 1º mars (nos demières éditions datées du 2 mars), en présence de MM Gardinier frères (Xavier et François), des responsables de PUK et de plusieurs dirigeants de la coopération agricole. L'accord définitif a été signé le 27 tévrier. Quarante-huit heures plus tard, la GESA prenait possession des actifs « engrais » des frères Gardinier (1,4 milliard de francs de chiffre d'affaires) en France.

L'opération financière est fort complexe. Les frères Gardinier cèdent la participation de 61,13 % que la GEFA (Groupe d'entreprises franco-américaines, holding au capital entièrement détenu par MM. Gardinier), possédait dans la SOPAG (Société des participations Gardinier), détentrice elle, de tous les actifs « engrais » de Gardinier en France. La GEFA reste propriétaire des « inté-rêts Gardinier » aux Etats-Unis (51 % de Gardinier Big River et de Gardi-

Les frères Gardinler resteron cependant — Indirectement — actioncependant — indirectement — action-naires minoritaires (3 % environ) de la SOPAG, leur holding (GEFA) entrant dans le capital de l'Union des coopératives agricoles (SOPIA), qui détient toujours 35,8 % de la SOPIAC

En outre, les frères Gardinier gardent la direction de laur ancien groupe, qui conservers ea « person-nailté ». Le caractère original de l'association avac la coopération agricole sera maintenue afin de ne pas désorganiser le marché des engrals. Ultérisurement, Rhône-Pouieno pourrait étandre, par le bials des coopératives d'approvisionne-ment, son influence dans divers autres domaines touchant l'agriculture (phytosanitaires, pharmacia vété-Les signataires de l'accord sont

restés assez évasils sur le prix de

entre 140 et 150 millions de francs. La GESA en financers le coût sur ses fonds propres dont une partie eerait consolidée par recours à l'emprunt. De leur côté, les frères Gardinier réemploieront les capitanx ainsi dégagés pour rachetar 10 % du capital de la Compagnie de navigation mixte.

iment, tout le monde est satisfait. Rhône-Poulenc devient, avec l'adjonction des trois fillales françalses de Gardinier (Gardinier S.A., Gardiloire, Socanord), la numéro un français des engrais avec un chiffre d'affaires pour GESA de 3,2 militards de francs (4,5 milliards escomptés en 1983) et un des toot premiers producteurs européens de fertilisants avec I.C.I., B.A.S.F. et U.K.F.

Pour les pouvoirs publics, plus ou moins initiateurs de l'opération, qui s'étaient « opposés » à la vente des Intérêts Gardinier au groupe néerlandals U.K.F., c'est une nouvelle et importante étape dans la restructuration de cette industrie. La coopération agricole, a, de son côté, tout lieu de se féliciter de cet accord, puisqu'elle demeure partie prenante. Quant au groupe néerlandais U.K.F.,

qui menacait d'en appeler aux instances communautaires, il s'est incliné. Tout en conservant l'espoir de rentrer en force, un jour on l'autre, sur le marché français,

Une nouvelle et importante étaps de la restructuration de l'industris des engrals est ainsi franchie. Quelques retouches finales pourralent encore interventr : alnei rien n'interdit de penser que la firme d'Etat C.D.F.-Chimie pourrait receder les participations (20 %) qu'elle dé-tient dans chaque filiale Gardinier. Il n'est pas impossible non plus qu'un jour ou l'autre la Grande Paroisse (filiale de l'Air Liquide), désormals assez isolée à côté des trois grands (GESA, C.D.F.-Chimie, COFAZ) recharche à son tour un conjoint Mais après avoir écarté tous ses souplranta, elle devra peut-être se montrer ANDRE DESSOT.

## LES MARCHE

LONDRES

NOUVELLES DES SOCIEMES

SCHOOLS SAFE THE STREET 本的記載では、100mm 中間の 100mm arretette fireflaradine fin a s - Interfera del 1802 (1873 gue in todo de l'altes prates del section (alleres firefla l'alteres a fin del (alleres firefla l'alteres a fin de

CHRIST PARSON - Waster on the

BOURSE DE PARIS -

by mother A record to the transport of the superformant of the control of the superformant of the superfor

AVESTED.

VALEURS (50 Per cataput **VALIURS** 7130ED | A.R.S. 120 (270) COUR. Samt 45-64 M & 1963... M4 1/4 % 61 Langua Marina C & c & TOTAL MODE STATEMENT STATE

Mile VALEURS PROCES COUTS COUTS COUTS

| 11 | 52 | 110 | 82 | 112 | 90 | 110 | 80 | 12 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 12 5 12 52 12 54 127 58 23 5 12 52 12 54 22 23 13 17 55 17 38 17 17 451 463 463 465 215 253 715

حكد أمن الإمل.

De Ele Early . 4:4 ... 422 ... 422

VALFURS

150 ... 231 ...

73 13

38 ..

91 20 50

VALEURS

Forges Strasboary (Li) F.B.M., ch. fer

Aussedzt-Rey.... Ozrbizy S.A..... Didot-Bottip.... Imp. & Lang.... La Risie..... Rochette-Canna...

Europ Accompl... tod P (C.L.P.E.L.) Lampes Merilo-Gerig....

| Mertin-Gertin | 195 | 135 | 136 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |

79 50 78

Cercis de Sienaco 38 78 38 Esse de Vichy... 437 ... 440 ... 12 20 ... 178 ... 178 ... 178 ... 165 ... 162 20

9 90

| 145 | 10eger | 1240 | 122 | 122 | 123 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 12

COURT

72 ...
51 ...
51 ...
52 ...
53 ...
56 ...
56 ...
56 ...
57 ...
58 ...
59 ...
59 ...
50 ...
50 ...
51 ...
52 ...
53 ...
54 ...
55 ...
55 ...
56 ...
57 ...
57 ...
58 ...
59 ...
59 ...
59 ...
59 ...
50 ...
50 ...
51 ...
52 ...
53 ...
54 ...
55 ...
55 ...
56 ...
57 ...
58 ...
59 ...
50 ...
50 ...
51 ...
52 ...
53 ...
54 ...
55 ...
55 ...
55 ...
56 ...
56 ...
57 ...
58 ...
58 ...
59 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
51 ...
52 ...
53 ...
54 ...
55 ...
55 ...
55 ...
55 ...
56 ...
56 ...
57 ...
58 ...
58 ...
59 ...
50 ...
50 ...
50 ...
51 ...
52 ...
53 ...
54 ...
55 ...
55 ...
56 ...
56 ...
57 ...
58 ...
59 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
51 ...
52 ...
53 ...
54 ...
55 ...
55 ...
56 ...
57 ...
58 ...
58 ...
59 ...
50 ...
50 ...
50 ...
51 ...
51 ...
51 ...
51 ...
51 ...
51 ...
51 ...
51 ...
51 ...
51 ...
51 ...
51 ...
52 ...
53 ...
54 ...
55 ...
55 ...
56 ...
56 ...
57 ...
58 ...
58 ...
59 ...
50 ...
50 ...
51 ...
51 ...
51 ...
51 ...
51 ...
51 ...
51 ...
51 ...
52 ...
53 ...
54 ...
55 ...
55 ...
55 ...
56 ...
57 ...
58 ...
58 ...
59 ...
50 ...
50 ...
51 ...
51 ...
51 ...
52 ...
53 ...
53 ...
54 ...
55 ...
55 ...
56 ...
57 ...
58 ...
58 ...
59 ...
50 ...
50 ...
51 ...
51 ...
51 ...
51 ...
52 ...
53 ...
54 ...
54 ...
55 ...
55 ...
56 ...
57 ...
58 ...
58 ...
59 ...
50 ...
50 ...
51 ...
51 ...
52 ...
53 ...
54 ...
54 ...
55 ...
55 ...
55 ...
56 ...
57 ...
58 ...
58 ...
59 ...
50 ...
50 ...
51 ...
51 ...
52 ...
53 ...
54 ...
54 ...
55 ...
55 ...
56 ...
57 ...
58 ...
58 ...
59 ...
50 ...
50 ...
51 ...
51 ...
52 ...
53 ...
54 ...
54 ...
54 ...
55 ...
55 ...
56 ...
57 ...
58 ...
58 ...
59 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50 ...
50

pr<del>écé</del>d.

iii ...

**VALEURS** 

HORS COTE

Actions Sélect.

Agdificandi.... Agfimo..... A\_L.T.O.....

ALT.O.
America-Valor...
Assurances Flac.
Bourso-Invest.
B.T.P. Valeurs.
C.i.P.....
Convertismo

| Separation-Kenal | S.F.L. FR et ETR. |
| 53 10 | S.L.G. | Steafrance | Steafrance

**VALEURS** 

Anril. Ravigation.
M. Chambeo.
Son. Maritime.
Delmax-Vieljenz.
Messag. Marit.
Mat. Harigation.
Sags.
S.C.A.D.
Steni.

Stem) Tr. G.I.T.R.A.M., . Transp. et Indust

Algemene Bank Ben Pap Espaloi B.M. Mexique B régi. Intern Bowring C. . . . Commortank Oresdaer Bank Bowater

207 60 Cavenham
777 Lyons (L)
75 Soodyear
75 Soodyear
75 Piretti
35 Sq. Kabeta
117 Olivetti
125 S.R.F Aktieholog
136 Pakbood Holding
45 Femmas d'Arj
88 Marks-Spencer
72

130 10
47 Bell Canada
59 50 E.M.L
147 Bell Canada
19 50 H.M.L
17 90 Heanywell Inc.
40 18 Marisoshita
25 Sperry Raed
42 Thora Electrical

45 30 100 56 18 10 46 (8 25 - -41 - -53 - -

220 20 168

RUITS ET LÉGU

### ingis créem tructuration

La transparence du la lation de l'information de l'information de prix et les approvisionnes in lation de l'information de prix et les approvisionnes in lation de l'information de la lation de l'information de la lation de la condition de la condition de la condition de la lation de lation de lation de la lation de lat 

t être prises ofin to les différents e stratifs (military) scalture) du many é à Saint-Éile Gadot-Cle

coord:ne: on de

illions de la de de de de tresorerie de

S Creamier in rereat Bepare to the same course of the same course Section of the sectio 150 TO 30 Signal mains 1.35

> GARDINE lumero E :C6

> > TO THE CONTROL OF THE

- 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 10

10.00

## LES MARCHÉS FINANCIERS

### PARIS

I MARS

### Vive reprise

Après trois séances consécuti-ges de balsse, les cours des va-leurs françaises se sont vivement redressées ce mercredi à la Bourse de Paris. En fin de séance, rindicateur instantané affichait une hausse d'environ 2,3 %.

Tous les compartiments n'ont pas également projité de cette reprise, et des reculs ont encore été enregistrés aux établissements de crédit. à l'alimentation, à la de crédit, à l'altmentation, à la chimie et au bâtiment. En repanche, ceux qui avaient le plus souffert de la baisse de ces derniers fours, les pétroles et surtout les métallurpiques, ont résolument pris la tête du mouvement de hausse. Ainsi, les mellleures performances ont-elles été réalisées par Sacilor, Chiers, 
A.O.P. et Med, les cotations de 
ces trois derniers titres ayant 
même du être retardées devant 
l'insuffisance de l'offre.

« Ils sont revenus, » Telle était 
l'explication la plus couramment 
journie, autour de la corbeille, 
pour fustifier ce nouveau retournement du marché, « Ils », ce

fournie, autour de la corbeille, pour fustifier ce nouveau retournement du marché, a Ils », ce sont les habituels organismes le placement collectif dont on déplorant l'absence ces fours derniers, et dont le retour fut applaudi par les boursiers. Des interventions, parfois importantes, se sont donc produites dans plusieurs comparitments, la Banque de France elle-même ayant décidé, disait-on, de se mettre de la partie. A noter aussi quelques achais marginaux d'opérateurs ayant eru discerner, dans l'intervention télévisée de M. Marchais, de nouvelles atlaques contre le P.S. de nature à compromettre un éventuel succès de la gauche aux prochaînes élections.

Sur le marché de l'or, le lingot est resté stable, s'inscrivant à 29 495 F pour la troisième séance consécutive. Le napoléon n'a guère bougé non plus, s'établissent à 300,50 F contre 300,20 F. Le volume des transactions a 'n peu augmenté, à 12,86 millions de france contre 10,22 millions de france.

**BOURSE DE PARIS -**

**VALEURS** 

## LONDRES

La perspective d'une lente croissance de l'économie, évoquée par le chancelier de l'Échiquier, provoque jeudi matin un repli des cours. Peu avant midi, l'indice des industrielles enregistrait une baisse de 2,1 points, à 441,7. Senis, les périoles et les mines d'or progressent.

Of (essertire) (sotiers) 122 50 contre 122 50 CLOTURE COURS

TAL PARS 1.2 2:3 Barchaes
British Petrolaum
Courtanids
Be Beers
Insperial Chemical
Ris Tinto Zine Corp
Spell
Victors
War Loan 3 1/2 %
"West Driefentein
"Westers Hadings
(\*) Fin dollars U.S. a. 720 ... 112 ... 31**9** ... 313 ... 318 ... 331 ... 167 ... 167 ... 465 ... 1482 ... 179 ... 179 ... 26 ... 38 ... 26 1 4 24 7/18 24 7/18 24 1 4 24 7/18 24 7/18 24 1 4 24 7/18 24 7/18 (\*) En dollars U.S., aut de prime sur le dollar investissament.

Taux du marché monétoire NOUVELLES DES SOCIETES CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE. — Le bénéfice net pour 1977 atteint 78,71 millions de france, marquant une progression de 12,8 % d'un exercice sur l'autre. Le divi-dande global sera porté de 11,10 F à 12 F. PRETABAIL-SICOMI. — Le béné-fice net de l'exercice 1977 est de l'ordre de 75 millions de francs contre 45,5 millions (non compara-ble). Le dividende devrait s'élever à 36 F contre 31,30 F.

36 F contre 31,30 F.

BOCIETE DES IMMEUBLES DE FRANCE. — Bénéfice net de l'exercice 1977 : 8,04 millions de francs. Dividande global : 44,40 F contre 40,56 F.

SOCIETE BORDELAISE DE C. I. C. — Bénéfice net pour 1977 : 3,05 millions de francs contre 3,52 millions. Dividende global inchangé à 9 F par action. ALGEMENE BANK NEDERLAND.

— Bénéfice net de l'exercice 1977 :
235.5 millions de florins contre
265,8 millions. 205,8 millions.

CREDIT SUISSE — Maigré les pertes subles par la filiale de Chiasso (1,2 million de francs suisses) à la suite d'opérations délictueuses, le bénéfice net pour 1977 a augmenté de plus de 17 % en 1977 pour atteindre 234,8 millions de francs suisses. Dividende inchangé de 80 F par action au porteur et de 16 F brut par action nominative.

VALEURS Cours Demie

France I.A.R.D... | 189 5 GAN (Ste) Centr... | 621 Protectrice A.J.R. | 195 U.A.P......

Asserve. Bengue Banque Harvet. Bque Hypoth. Ear Sque Het. Paris. (Li) 8 Scalb. Oxp Banque Works. C.G.I.B.

1er MARS

**VALEURS** 

| 188 50 178 | Laffitts-Bail | Located munich | Paris-Rescompt | 196 50 95 78 | Sequenaise Basq | St. | MinCo | St. | Cent. Basq | St. | Located munich | Locat

précéd.

112 . 153

Lêger redressement

Léger redressement

Un redressement s'est opéré mercredi à Wall Street après deux séances de forte baisse. Mais, sur de nouvelles ventea, le marché n'a pu conserver l'intégrallé de ses gnins et l'indice des industrielles s'est f'in alement établi à 743,33 (+1,21 point). Au plus hant de la journée, il avait atteint 747,92 L'activité s'est un peu accélérée, n,61 millions de titres ayant changé de mains contre 19,75 millions la veille.

Réaction technique ? Cela ne fait aucun doute, le niveau de 740 à l'indice Dow Jones constituant pour beaucoup un seuil psychologique. Mais les opérateurs out semble-t-il, été sensibles à la reprise — encore timide — du dollar en fin d'aprèsmidi sur les places européennea. Sans doute auralent-ile été plus entraprenants id des nouvelles économiques peu favorables n'avaient freiné leurs initiatives, comme la balase de 3,9 % en janvier des mises en chantier de logaments, bien que cette baisse soit imputable aux intempéries. Atiment Essential | 120 70 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1 COURS

**VALEURS** 28:2 1/8 Alcas
A.T.I.
Beelog
Chase Manhattan Bank
Du Pent de Manhattan Bank
Du Pent de Manhattan Bank
Du Pent de Manhattan Bank
Excus
Ford
Seneral Electric
Speral Foods
Seneral Motors
LS.M.
L.T.I.
Kennecott
Mohil Gil
Pfizer
Schimmheigur
Texaco
U.A.L 10C.
Uulos Carhide
U.S. Sinet

COURS DU DOLLAR A TOKYO 13 73 237 52 238 30 INDICES QUOTIDIENS (INSEE. Base 100: 30 dec. 1977.) 28 fèvr, 1€ mars Valeurs françaises .. 99 99,1 Valeurs étrangères .. 160,3 99,6 C= DES AGENTS DR CHANGE (Base 180: 29 déc 1961.) Indice général ..... 57,5 58,4

**NEW-YORK** 

Paternelle (La). Placem. Inter... Providence S.J.. Revillon..... Santa-Fé..... Seffe..... Seffex.... Campodge.... Clarse Lade-Harias Madeg. Agr. Iad. (M.) Missot... Padang. Salins du Midi...

| Nicelet | 233 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 20 | 187 Bras et Giac. Int. Dist. Indochine. . Ricolés-Zaa . . . . Saint-Raphaèi . . .

- COMPTANT

VALEURS Cours Dernier 82 ... 82 26 90 87 80 78 29 78 20 95 66 96 ... 139 ... 139 ... 117 ... Inunitrast.....
Cie Lyon. Imm...
UFIMER....
U.B.I.M.O.....
Union Rabit....
Un. Imm. France. | 101 | 101 | 202 | 216 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 149 508 79 191 104 Gammant...... Pathė-Cinėma... Pathė-Marconi... Taur Eiffel..... 

8. Traw de l'Est.
Herlica.
Lema Industries.
Lambert Frères.
Lerwy IESs 8.1.
Origny-Desvroise
Purcher
Rougles ...
Routiere Colas.
Sab Beros Seine.
Sab C.E. B.
Savoisienne
Sciwartz-Hautu
Guidat.
Voyer S.A..... 128 105 150 74 23 E6

Siamna...... Suer. Houcket... Suer. Soissonnais

Chansson (Us.). . Equip. Véhicules . Molohécade . . . . .

Fongerolie..... Française d'entr. B. Trav de l'Est.

S.I.N.T.R.A....

91 30
94 70
58 Davum.
120 Fauderle-préc...
71 Convignon (F. de).
72 Senelle-March.
73 Senelle-March.
74 St. Fronties Tubes Es
75 Senelle-March.
75 Vincey-Bourget. 31 ... 34 80 77 ... 123 ... 105 150 76 Kinta..... 65 50 62 90 45 20 45 ... 145

9i 20

55 70

36 30

Amrep B...... Antargaz...... Antar P. Attant. Hydroc. St-Denis Lille-Bennieres-C Shelf Fraugaise. 295 161 37 143 (Ly) Berland... 40 90 60 Novacei.
Parcot.
30 a 60 30 Quariz et Silice
R.E. 1.1.
124.63 Repolin-Georget
40 Soutre Remies
133 Synthesiab
729 Thanp et Mubl.
610 Officer S.M.O. 29 128 499 58 130 230 129 . 124 q 499 . 500 130 . 133 230 . 229 410 280 . 2280 310 . 298 50 60 50 570 . 560

9 85 Actigost-Etelle...
109 78 Credister.....
72 60 Croissance-form...
107 Financière Privée Alcan Along Asturitance Mines Commos Flagutremer Minerals-Resourc 72 59 112 -- 107 112 -- 9 10 98 10 94 --172 d184 --98 10 172 177 48 523 125 94 26 143 70 111 50 44 95 142

| Emp. i<br>E.D.F.<br>E.D.F.<br>Ch. Pri<br>A.S. G<br>Cancon<br>Eparty<br>Figure<br>Face. i | LEURS  1 % 1973.  1 % 1973.  2 parts 1939  1 | Cours   D   pricéd.                | 192 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C                      | 11 <b>qa</b> s aq                                 | Indust                            | 54 34 59 09 1555 88 1 72 28 33 112 90 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 | 51 Some 1001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                          | r fancière<br>  Mi<br>  Mi<br>  Rê<br>  Rê<br>  Censir<br>  Mi<br>  Censir | 715<br>718<br>718<br>718<br>719<br>719<br>719<br>729<br>729<br>729<br>729<br>729<br>729<br>729<br>729<br>729<br>72 | 187                                                    |                                                   | mi. 500<br>37                                            | 126 50<br>103<br>25 50          | Gamman Pathe-C Pathe-M Tour Eif Abr-Indor Applie, A Arhel Av. Bass Bernard B.S.L C.M.P De Dietr Duc-Lass E_I_M_I_I Fracom | -Bregnet<br>Moteors<br>ich<br>ich<br>ich<br>ich<br>ich<br>ich<br>ich<br>ich<br>ich<br>ich | 404 63 51 185 60 30 29 129 499 230 230 230 230 230 50 50 570 | 405<br>81 50<br>105<br>90 69<br>30 30<br>124 69<br>500<br>132 50<br>410<br>223<br>293<br>500<br>500<br>500<br>500<br>500<br>500<br>500<br>500<br>500<br>50 | Holles E. et di<br>Hovacel                                 | 50 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2 | 200<br>101<br>101<br>103<br>240<br>103<br>240<br>10<br>102<br>125<br>125<br>125<br>125<br>125<br>125<br>125<br>125<br>125<br>12 | Am. Petro<br>British Pr<br>Sulf Oli C<br>Petrofina<br>Shell Tr<br>Teosero<br>Dart. Indu<br>Dow Chen | e Mines e Mines ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( | operimental, d                                             | Actrigester. Credistar. Crodistar. Crodistar. Crodistar. Financière Fructidur. Sestion Me Mondtale li Oblisen. Pleninter. Pleninter. Sicarimuo Sicarimuo Sicarimuo Sogiaco. Sogiaco. Valorem. **Cours pri  **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pri **Devision pr | 18   18   18   18   18   18   18   18          | 7 3 98 147                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                          | Complete dens and dernières destides, des extraors pour publiers à constitue de constitue de la prière de dataile a deside, a titre experimental, de prolete factions, des extreurs servent parteis figurer dans les carrais des ses dernières destides, des ses extreurs servent parteis figurer dans les carrais. Elles sont cerrigités des le lendemais dans la prenière delities.  WARCHE A TERME  12 Chambre syndicate à decide, a titre experimental, des proletais figurer constitue des visions synut latif l'objett de transactions entre 14 h. 15 et 14 h. 10. Pour controlle controlle controlle des dernièrs cours de l'après-muni.  Compen Précéd, Premier Dernier Compt.  Compen Précéd, Premier Dernier Compt.  Compen Précéd, Premier Dernier Compt.  Compen Dernier Compt.  Compen Dernier Compt.  Compen Dernier Compt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                |                                                   |                                   |                                                                               |                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                    |                                                        |                                                   |                                                          |                                 |                                                                                                                           |                                                                                           |                                                              |                                                                                                                                                            |                                                            |                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                             |
| sation                                                                                   | VALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JRS cióbur                         | <del></del>                                                    | 211103                                            | conts                             | sation                                                                        | <del>`</del>                                                                                                                                                                            | cióture                                                                    | <del>}</del>                                                                                                       | COURS                                                  | <u>-1-</u>                                        | 1                                                        | <del></del> -                   | 1                                                                                                                         | Contra                                                                                    | cons                                                         | sation                                                                                                                                                     | 1                                                          | ciōture                                  | cours co                                                                                                                        | els   Com                                                                                           | satio                                                 | T VALEUR                                                   | S croture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | contre   cor                                   | conts   conts                               |
| 771<br>2048.                                                                             | 4,5 % 1<br>CALE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | . 778<br>2103                                                  |                                                   | 767 20<br>2180 -                  | 169<br>54<br>147<br>370                                                       | E. J. Lefeb<br>1950 S.A.F.<br>Emairance<br>Europa de                                                                                                                                    | . 5i<br>145 .                                                              | 177<br>52 50<br>145<br>361 80                                                                                      | 181 173<br>53 52<br>148 146<br>384 301                 | . 54<br>119                                       | North Sal<br>Olida-Caby<br>Opti-Paribas                  | -   55 54<br>122                | 120 .                                                                                                                     |                                                                                           | 15 60<br>56 58<br>1[8 .<br>72 .                              | 181<br>57<br>140<br>200                                                                                                                                    | Terres Roug. Thomson-Br — (DDL)                            | 54<br>137 80<br>211                      | 180 - 18<br>  154   15<br>  140   14<br>  111   21                                                                              | 4 . 54<br>50 140                                                                                    | 276<br>17 8<br>28                                     | Gen. Motors<br>Guidfields<br>Harmony<br>Hoechsi Akt        | 17 05<br>25 50<br>295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 60 2                                        | 7 25 17 05                                  |
| 320<br>245<br>51                                                                         | Arrigue O<br>Air Ligari<br>Als Part                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | de <u>242</u><br>Jod 50 2          |                                                                | 252                                               |                                   | 365<br>435<br>                                                                | Feroda                                                                                                                                                                                  | 346<br>nv 429 50                                                           | 349 50                                                                                                             | 352 . 345<br>428 80 422<br>58 88 50                    | . 50                                              | Paris-France<br>Pechelbrous<br>P.U.E.                    | 58<br>62 91                     | 58 20                                                                                                                     | l                                                                                         | 67 68<br>61 60<br>76                                         | 225<br>152<br>235<br>33                                                                                                                                    | U.S.S<br>U.C.B<br>Va. F. Baues                             | 225<br>149<br>237                        | 26 22<br>51 50 15<br>137 23<br>79 28 7                                                                                          | 6 230<br>2 149 2<br>7 234                                                                           | 32<br>89<br>1250                                      | imp. Chem.<br>Inco Limited                                 | 35 70<br>68 80<br>1230   13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31 80 31<br>86 90 50<br>203 1204<br>131 25 131 | 60 31 99<br>8 90 66 85<br>1201              |
| 118<br>54<br>120<br>315                                                                  | Austrom-<br>Appliqua<br>Appliqua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AU. 54 8<br>. 202   14             | 0 65 19<br>113 50<br>319                                       | 55 80<br>115 50<br>318                            | 114 .                             | 150<br>209<br>133                                                             | . Fib Bet. Es<br>Fip Paris P<br>— ebj. cod<br>Finestel.                                                                                                                                 | B 182 50<br>v. 205<br>134 50                                               | 153 20<br>204<br>134 90                                                                                            | 155   152<br>205   202<br>134 50   133                 | 50 (13<br>58 32<br>59 154                         | — (ghl.)<br>Penarroya<br>Penhoet                         | . 113 g<br>. 30 5<br>. 153      | 0 114 70<br>0 30 20<br>153                                                                                                | 114 70<br>30 20<br>152 60                                                                 | 114 .<br>30<br>150                                           | 20<br>93<br>67                                                                                                                                             | U.T.A<br>Usingr<br>— (abl.)<br>Valloures                   | 20 50<br>92 50<br>67                     | 20 50 2<br>93 60 9<br>67 50 8                                                                                                   | 1 50 20 1<br>3 50 92<br>7 50 67 1                                                                   | 250<br>225<br>290                                     | Merck<br>Minuesota 1<br>Mebil Corp.                        | 256<br>218 50<br>267 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250 89 250<br>218 211<br>283 283               | 0   250 JO<br>8   217<br>2   282            |
| 55<br>91<br>225                                                                          | — certii<br>Arjam. Pi<br>Anz Estri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | riets 89                           | 95<br>99<br>227                                                | 90 20<br>225                                      | 54 50<br>91 50<br>223             | 63<br>99 .<br>24 .                                                            | Fraussinet<br>Fr. Petrole<br>— (Certifi                                                                                                                                                 | . 97 50                                                                    |                                                                                                                    | 51 61<br>100 70 98<br>24 23                            |                                                   | Perries Petrees 8.F<br>Pengent-Cit                       | . 136<br>. 47 40                | 204 50<br>137 58<br>0 47 10<br>275                                                                                        | 140 10<br>47 50                                                                           | 200 50<br>139<br>47 75<br>270 10                             | 405<br>280<br>160                                                                                                                                          | V. Clicquat-P<br>Vinipriz                                  | 285                                      | 108 41<br>192 29                                                                                                                | 2 792                                                                                               | . 166                                                 | Mestlė<br>Norsi Hydro<br>Petrofica                         | . 165 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 700   97   1<br>165 90   164<br>571   581      | 90 165                                      |
| 78<br>136                                                                                | Sabc. Fiv<br>Basi-Equi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | p   148                            | . 139                                                          | 139                                               | 138                               | 52 -<br>130                                                                   | Galeries La<br>Gle d'Entr                                                                                                                                                               | .   134 60                                                                 | 135                                                                                                                | \$8 86 49<br>135 . 132<br>72 50 69                     | 340<br>18 58<br>30 50                             | Plerre-Amby                                              | 335<br>56 51                    | 332<br>0 56 40<br>0 46 80                                                                                                 | 332 50<br>56 48<br>46 89                                                                  |                                                              | 250<br>(9<br>113                                                                                                                                           | Amer-Tet<br>Ang. Am. C<br>Amgold                           | 291 2<br>18 05                           | 88 28<br>18                                                                                                                     | 9 289 1<br>5 10 18<br>0 80 105 1                                                                    | 30 270<br>. 55<br>50 64                               | Pallip Morri<br>Philips<br>Pres. Grand                     | 5 275 5<br>64 75<br>61 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 270 270<br>53 65 53<br>63 90 53                | 269 90<br>55 53 50<br>3 26 52 65            |
| 210<br>59<br>54<br>52                                                                    | Bail-IBM<br>B.C.L<br>Bater A.<br>Begbin-Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 67                               | . 212<br>5 51<br>66 50<br>61 63 50                             | 61 20<br>68 50                                    | 65 89                             | 70<br>99<br>179<br>181                                                        | Ele Fender<br>Ele ind. Pa<br>Sépérate C<br>Er. Tr. Mar                                                                                                                                  | 1. 93 .<br>26 190                                                          | 70 96<br>93<br>195                                                                                                 | 93 - 91<br>194 - 191<br>138 50 184                     | 10 111                                            | Poclain<br>Peliet                                        | - 109<br>. 75                   | . 108 50<br>75 20                                                                                                         | 109<br>76                                                                                 | 74 10                                                        | 356<br>325<br>325                                                                                                                                          | B. Ottomane<br>BASF (Akt.).<br>Bayer                       | 318 90 3                                 | 156 50 35<br>120 50 32<br>120 30 32                                                                                             | i   320 (<br>f   320                                                                                | ·                                                     | Quimes,                                                    | 226 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 225 60 221                                     | 5 (0) 255 20<br>5 50 239                    |
| 508<br>399<br>358                                                                        | Bosygzes<br>B.S.NQ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 475<br>373<br>D 337 8              | 475<br>396 .                                                   | 485 .<br>397<br>341<br>825                        | 475<br>392<br>337 60<br>824       | 140<br>130<br>51<br>260                                                       | Enyeans-G<br>Hachetto<br>Imetal<br>Inst. Marie                                                                                                                                          | . 126 .<br>. 52 55                                                         |                                                                                                                    | 139   136<br>130   129<br>51 29   50<br>289   289      | 21                                                | P. M. čabina<br>Prenatal<br>Presses Citi<br>Prétabail Si | 22 30<br>242 50                 | 0 22                                                                                                                      | _22_10                                                                                    | 75 65<br>21 80<br>243<br>343                                 | 61<br>11 54<br>133<br>80                                                                                                                                   | Buttelston.                                                | 11 25<br>137 50                          | 11 20 I                                                                                                                         | 9 65 58 1<br>1 25 11 1<br>2 50 133                                                                  |                                                       | Rig Tinto Zir<br>St-Helena Cr<br>Schlumberg                | 1. 15 55<br>52 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | 10 269<br>55 15 25<br>40 52 50<br>50 31; 90 |
| 1290<br>250                                                                              | Lefteren<br>Carretoni<br>— (ebi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1258                               | (332<br>255                                                    | (338 .<br>255 .                                   | 1312<br>260 10<br>850             | 34<br>72<br>53                                                                | J. Berel Ist<br>Jeumest in<br>Kall Ste Th                                                                                                                                               | 88 89<br>d 70 50<br>57 98                                                  | 85 18<br>70 50<br>68                                                                                               | 87 . 86<br>78 58 69<br>60 80                           | 80 88<br>20 100<br>48                             | Pricel<br>Printegaz<br>Printemps                         | - 87                            | - 88 58<br>102 50                                                                                                         | 89                                                                                        | 89 50<br>100 50                                              | 385<br>21<br>735                                                                                                                                           | C.F. FrCan<br>De Bears (S.)<br>Deuts. Bank                 | 308 . 3<br>21 20<br>726                  |                                                                                                                                 | 6 318<br>1 35 21<br>4 728                                                                           | 695<br>38                                             | Shell Tr. (S.)<br>Siemens A.G<br>Sony                      | 45 10<br>688 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44 88 44<br>585 688<br>36 40 38                | 80 44 .<br>682                              |
| 48<br>48<br>156                                                                          | Casten<br>CEM<br>Cetalem.<br>Charg. Ré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 843<br>49<br>152                   | 882<br>46 80<br>153 50<br>134 50                               | 153 50<br>134 48                                  | 45                                | 143<br>143                                                                    | Lah. Seller<br>Latarge                                                                                                                                                                  | . 139 70<br>148                                                            | 147<br>150 18                                                                                                      | 36 40 36<br>147 . 145<br>152 80 151                    | 235<br>448<br>96 335                              | Radar S. A<br>— (cbl.)<br>Radiotect                      | 321 50                          | 275<br>448<br>8 333                                                                                                       | 448<br>335                                                                                | 275<br>443<br>333                                            | 335<br>500<br>210<br>26                                                                                                                                    | Deme Mines<br>Du Pout Nem<br>East Kodak<br>East Rand       | 485 .<br>205 20 2<br>26 15               | 72 47<br>03 80 20<br>25 15 2                                                                                                    | 2 476<br>3 80 263 7<br>5 10 24 6                                                                    |                                                       | Tanganyika.<br>Vollever<br>Union Corp.<br>U. Mis. 1/10     | 266 50<br>18 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 265 266<br>18 48 18<br>106 50 106              | 260 .<br>80 18 05<br>50 106 20              |
| 12<br>91<br>81                                                                           | Chiers<br>Chim, Roi<br>Clep. Fran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nt. 24 3                           |                                                                | 85 20<br>78                                       | 78 -                              | 255<br>  25<br>  276<br>  1890                                                | . – (abitg.).<br>La Henis<br>Legradii<br>– (obl.).                                                                                                                                      | 1265                                                                       | 196                                                                                                                | 262 60) 260<br>196 . 195<br>1385   1282<br>1880 . 1868 | 20   55<br>58<br>480<br>64                        | Raffin. (FSC) Raff. St-L. Recourte                       | . 57 54<br>. 464 88             | 57 50<br>8 47 1                                                                                                           | 471 ED'                                                                                   | 58 50<br>468<br>53 65                                        | 149<br>245<br>200                                                                                                                                          | Exico Corp. Ford Motor. Free State.                        | 217 50 2<br>204 . 2                      | 39   13<br>112   80   21<br>20   20<br>  81   50   10                                                                           | 2 60 212<br>C201                                                                                    | 114                                                   | West Brief<br>West Corp.<br>West Hold.<br>Litrax Corp.     | 48<br>115 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49 50 48<br>16 80 116                          | 18 127 20<br>96 48 50<br>(14 48 ;           |
| 118<br>318<br>338<br>157                                                                 | C.L.1 Alc<br>Cigb Med<br>C.M. 1988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | atei 310<br>ilter 338<br>estr. 166 | \$55<br>348<br>168                                             | 855<br>342 50<br>168                              | 853<br>383 20<br>165              | 174<br>118<br>280<br>550                                                      | Locatión .<br>Locatraces<br>Locindes .<br>L'Oreal                                                                                                                                       | . 180<br>. 18 20<br>. 276 50                                               | 181<br>121<br>283                                                                                                  | 181 178<br>123 . 123<br>283 277<br>536 638             |                                                   | Roossel-Uct<br>Ruche Picar<br>Rue Josparia               | a 178<br>d 184 .                | . 188 50<br>. 183<br>. 310                                                                                                | 183                                                                                       | 188 50<br>183 .<br>310 .                                     | 298                                                                                                                                                        | Gan. Electric                                              | YALEURS                                  | 212 80  21<br>Sonkari                                                                                                           | 50  212<br>  LIEU A 8                                                                               | IC ] 67<br>ES OPERATI                                 | '3 Zambia Cop.<br>IONS FERMES                              | SEULÉMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | 74 8 71                                     |
| 105<br>98<br>285<br>260                                                                  | Cedetel.<br>Cotradel.<br>Cotradel.<br>Cia Banca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IND                                | 102 58<br>100<br>315<br>245 58                                 | 100                                               | 193<br>100<br>315<br>245 50       | 2 <sup>958</sup><br>40                                                        | . — Chi. Coi<br>Lygan, Eas                                                                                                                                                              | y 2941<br>1. 339 98                                                        | 350                                                                                                                | 1941 . 2901<br>350   343                               | 19<br>140<br>395                                  | Sacrior                                                  | 1 174                           | . 21 60<br>130<br>. 369<br>0 127 70<br>404                                                                                | 120                                                                                       | 120                                                          |                                                                                                                                                            | 'tto - premier                                             | CORLE = 0.4                              | est pas la                                                                                                                      | diquê, U y                                                                                          | # en cota                                             |                                                            | 195 F1 CB C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                             |
| 285 .<br>250 .<br>285<br>360 .<br>101 .                                                  | C.E.E<br>C. Estrep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 284<br>) 355 9<br>r 109 1          | 285 58<br>0 352<br>0 109 50<br>85 30                           | 249<br>286 50<br>365<br>109 90<br>85 39<br>110 90 | 234<br>348<br>100 50<br>84 70     | 26<br>735<br>23<br>59                                                         | Mach. Son<br>Mars. Potes<br>Mar. West<br>Mar. Ch. B                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                    | 27 26<br>704 709<br>33 50 32<br>58 49                  | 49   127<br>425<br>90   29<br>95   61<br>98<br>72 | Saint-Gobalt<br>S.A. 1<br>Sazines<br>Sagnier-Opt         | 403<br>30 21<br>68 56           | 0 30 05<br>8 67 60                                                                                                        | 30 05<br>89                                                                               | 29 45<br>62 70                                               | }                                                                                                                                                          | TE DE                                                      | .   co                                   | RS CO                                                                                                                           | urs de                                                                                              | change<br>ort å gre                                   | MARCI                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COURS                                          | COURS                                       |
| 185<br>186<br>230                                                                        | Cot. Force<br>Gred. Cos<br>— (gbl.<br>Cred. Foo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R. F   14 5<br>) 199 5<br>E 281 1  | 110 00<br>187<br>287                                           | 110 90<br>137<br>287<br>91 50                     | 282 10                            | 980<br>980<br>[140                                                            | Martel)<br>Mat. Jelépi<br>Matra                                                                                                                                                         | 272 58<br>1. 948<br>1148<br>23 40                                          | 279<br>935<br>1194                                                                                                 | 261   279                                              | I 92                                              | Schneider                                                | . 71 31<br>. 102 51<br>. 245 10 | 8 73 20<br>8 102 50                                                                                                       | 73 20<br>187 50                                                                           | 73 28                                                        | Etats-U                                                                                                                                                    | ats (\$ 1)                                                 | 4                                        | 785 4                                                                                                                           | 707                                                                                                 | 4 770                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | broe.                                          | 13                                          |
| 84<br>185<br>186<br>220<br>96<br>82<br>258<br>50<br>53                                   | C.F. IMM.<br>Credt Hat<br>Credt Ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1451   85 71<br>1.   245           | 287<br>287<br>31 91 69<br>36 86<br>243<br>5 60<br>53 60<br>141 | 263<br>243<br>50 20<br>55 .                       | 91 50<br>86<br>243<br>60 56<br>53 | 26<br>38<br>(D60<br>580                                                       | Mans. Photo<br>Mar. Ch. B.<br>Martoli<br>Mat. 16469<br>Matta<br>M.E.G., L.<br>M.E.G., M. M.<br>Michelin B.<br>— (chilg.).<br>Matt. Hav. (chilg.).<br>Mot. Hav. (chilg.).<br>Mot. Larry. | 35 70<br>1058<br>573                                                       | 25 26 50 1092 1532 250 250 430 430                                                                                 | 25 26<br>36 49 35<br>093 1975<br>582 674               | 184                                               | Sign E. El<br>S.I.L. I.C<br>Simco<br>S.I.M.N.O.R.        | 185<br>184<br>125               | 164<br>  185<br>  120   18                                                                                                | 247 50<br>164<br>185<br>120 16<br>72                                                      | 161 .<br>185<br>118 20<br>70 60                              | Ajiemaj<br>Belgrop<br>Pays-Ba                                                                                                                              | pae (100 PM)<br>le (100 F)<br>s (100 fL)<br>erk (100 krd)  | 234<br>15<br>218                         | 085   15<br>990   219                                                                                                           | 700 ] 2                                                                                             | 33<br>14 975<br>18 500<br>85 DDD                      | Or tin dido<br>Or fin teo<br>Pièce trança<br>Pièce trançai | linget)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29495<br>360 20                                | 29488<br>29495<br>300 50                    |
| 53 .<br>141 .<br>200 .                                                                   | C.S.F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I ISR N                            | 53 50<br>141<br>198                                            | 141<br>198                                        | 138 50<br>198                     | 258<br>359<br>530<br>445                                                      | Mode-Hen.<br>— (ghi).<br>Mal. Laray                                                                                                                                                     | 349 20<br>533<br>\$ 420                                                    | 358 20<br>538<br>430                                                                                               | 251 56 250<br>353 . 358<br>530 . 529<br>430 422        | 1436<br>65<br>420                                 | St. Goesign<br>Sogerap.<br>Sommer-All                    | 1450<br>- 62 (0<br>391          | 1458<br>53<br>403<br>225                                                                                                  | 1458 . 1<br>63 .                                                                          | 432<br>62 40<br>395<br>225                                   | Specia<br>Norvėg<br>Grande                                                                                                                                 | 1100 krs)<br>e (100 k.)<br>Bretaene (2 1                   | 103<br>89                                | 340   103<br>730   50<br>725   9                                                                                                | [58    <br>       <br>                                                                              | 03 760<br>89 500<br>9 250                             | Piece surse<br>Union tatine<br>Souverain<br>Piece de 20    | 120 41 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 92n                                          | 599                                         |
| 189 .<br>27 .<br>38 .                                                                    | B.B.A<br>Depats-R.<br>Detres-Mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .E. 29 24                          | 133 90<br>30 48<br>37 50                                       | 133 90<br>30 40<br>37 38                          | 132 50<br>30<br>37 18             | 134<br>250                                                                    | Memm                                                                                                                                                                                    | 249                                                                        | 247                                                                                                                | 251 251                                                | se   218<br>225                                   | Sest                                                     | . 218                           | 225<br>216<br>352<br>548                                                                                                  | 224                                                                                       | 211 70                                                       | Spisse<br>Aptrich<br>Espagn                                                                                                                                | (1 000 fires)<br>(100 fr.)<br>e (100 sch.)<br>6 (100 pes.) | 255<br>32                                | 588 5<br>580 264<br>538 32<br>948 5                                                                                             | 545<br>250 2<br>780 2                                                                               | 5 550<br>56 509<br>32 708<br>5 850                    | Pièce de 20<br>Pièce de 10<br>Pièce de 5 (<br>Pièce de 50  | 0011215<br>Infinet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 857 41                                       | 1350<br>3 667 .  <br>(230 · ·               |
| 455 .                                                                                    | Dans 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 451<br>103 414                     | 469                                                            | 489 -                                             | 465                               | 310<br>205<br>63                                                              | Nat. Invest<br>Navigat. M<br>Nobel-Boze                                                                                                                                                 | 293 80<br>56 90                                                            | 344<br>203 80<br>65                                                                                                | 345 . 341<br>204 . 281<br>55 54                        | 585<br>40   115                                   | Tél Electr<br>— (001.)                                   | 542<br>  114 70                 | 548<br>8 116                                                                                                              | 549 . <br>  116                                                                           | 355 .<br>641<br>113 70                                       | Portug:                                                                                                                                                    | if (100 esc.)                                              | 11                                       | 850 ( C)                                                                                                                        | 878<br>222                                                                                          | 1 1 500<br>4 266                                      | Piece de 10                                                | Raries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 272 10                                         | 275 28                                      |

| 1 60<br>8                           | 130 .                                                                         | e : esteri   C : cooper détaché ; d : demandé ; * Graff éétaché<br>Lorsqu'un = premier cours = o'est pas ludiqué. Li y à én cotation pertés dans la colonne = déruler cours =. |                                                                                               |               |                                                                            |                                                                                        |                |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 0<br>7 90<br>9 50<br>0 06           | 484                                                                           | COTE DES                                                                                                                                                                       | CHAN                                                                                          | GES           | Are BITTIE                                                                 | MARCHÉ LIBI                                                                            | RE DE          | L'OR  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 .<br>6<br>3 20                    | 68 70<br>103 50                                                               | MARCHE OFFICIEL                                                                                                                                                                | COURS<br>préc.                                                                                | COUTRS<br>1 3 | gagns psydner<br>ge Sig g Sig<br>grande<br>grande                          | MONRAIES ET BEVISES                                                                    | COURS<br>préc. | COURS |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 50<br>7 50<br>4<br>5<br>0 10<br>2 | 50 102 50<br>50 0243 10<br>151 185<br>16 118 20<br>70 80<br>1432 62 40<br>395 | Extendits (S I)                                                                                                                                                                | 4 776 233 14 975 218 500 25 500 102 750 89 560 9 250 5 550 256 608 32 706 6 850 11 500 14 266 |               | 29496<br>360 20<br>225 50<br>280<br>283 50<br>281<br>1825 20<br>407<br>412 | 29488<br>29495<br>300 50<br>225 50<br>282<br>282 50<br>281 58<br>1350<br>657<br>275 28 |                |       |  |  |  |  |  |  |  |

# Le Monde

### UN JOUR DANS LE MONDE

- 2. IDEES 3. ETRANGER
- Crises et maintien de l'ordre
- 4-5. AFRIQUE
- Les rivalités internation dans la corne de l'Afrique. Nigéria, l'apprentiss a Migena, Lapprantissage de la puissance » ([[]), pas J.-P. Langellier.
- 7. PROCHE-CRIENT ISRAĒL : le 29º congrès
- CHINE : la révision de la Constitution vise a créer une démocratie socialiste ».
- 7. AMÉRIDHES

### 8 à 16. POLITIQUE

- LA PRÉPARATION DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : — D'UNE RÉGION A L'AUTRE (XXI bis). — PROVENCE ALPES-COTE D'AZUR : assau giscardien sur le littoral. TRIBUNE DU 12 MARS
- La pas de côté » écolo gique », par Arthur.

### LE MONDE DES LIVRES PAGES 17 A 23

PEUILLETON : L'écriture buis-sonnière, par Bertrand Poirot-Delpech. MEMOIRES : La double fin du 7 Temps immobile ». ROMANS : Electre sur les pavés de Belleville ; Robert Merle au

temps des guerres de religion. LETTRES ETRANGERES : Uwe comptabilité. POESIE : Les allusions de Jean

### 25 - 27. CULTURE

- -- THÉATRE : le bestiaire du groupe T.S.E. : la chatte vient d'Argentine. --- VARIÉTÉS : les instantanés de Beau Dommage.
- 28. SOCIÉTÉ Sept mille partisans de l'enseignement privé réunis à Dinan
- 29. SPORTS La victoire de Bastia devant
- 32. RÉGIONS ILE-DE-FRANCE : l'immeuble
- du forum musical oux Halles de Paris. 33 - 34. ECONOMIE

### MONNAIES : l'irrésistible

attrait du franc suisse.

## LIRE ÉGALEMENT

RADIO-TELEVISION (24) Annonces classes (36 et 31);
Aujourd'hui (29); Buljstin
d'enneigement (29); Carnet (24);
e Journal officiel > (28); Loterie
nationale et Loto (29); Météorologie (29); Mots croisés (29);
Bourse (35).

Le numéro du . Monde daté 2 mars 1978 a été tiré à 554 126 exemplaires.



Plus de 5.000 en stock.

Les plus grandes marques DE L'EXTRA-PLATE DE POCHE (4 mm) AUX SCIENTIFIQUES LES PLUS SOPHISTIQUEES MAUBERT ÉLECTRONIC 49, bd St-Germain, Paris-5 225.88.80 - Place et métro Maube



ABCDEFG

### Un « complet » visant le président Mobutu a été déjoué à Kinshasa

Plusieurs officiers supérieurs auraient été arrêtés

On confirme dans les milieux européens de Bruxelles qu'un « complot » visant le président Mobutu Sese Seko a été déjoué au Zaire à la mi-février. Les mêmes sources indiquent que des luttes tribales se sont également produites au mois de janvier près des localités d'Idiofa et de Gungu, dans la région de Kwilu, à l'est de Kinshasa, faisant quatre cents victimes.

Un article de M. Bonnet

«Il n'y a pas de réponse unique

à la violence >

Le complot contre le président Mobutu, découvert grâce à la trahison d'un des conjurés, aurait trahison d'un des conjurés, aurait entrainé une première vague de trente-cinq arrestations. En outre, le général Bompeya, directeur au ministère de la défense et le major Kalume, membre de l'étatmajor auraient été mis aux arrèts. Un « comité Zaire », installé en Belgique, avait affirmé lundi 27 février, que deux cent cinquante officiers de l'armée zairoise avaient été arrètés à la suite d'une tentative de coup d'État. Ces officiers, selon le « comité Zaire » auraient cherché à profiter de la visite du président Mobutu en Europe, au début de février, mais auraient été trahis par un colonel. Le comité avait accusé d'autre part, les forces gouvernementales zairoises d'avoir massacré deux mille villageols dans le Kwilu. Dans sa déclaration, il faisait état de la « represtion, il falsait état de la «répres-sion aveugle et systématique» au Zaire et des amassacres n'épar-gnant ni les femmes ni les enjants ». La région d'Idiofa et de Gungu, selon le comité, serait le

théatre d'une résitance clandes-tine au régime Mobutu. La semaine dernière, l'ambassade du Zaire à Bruxelles avait mis au défit ce comité de fournir les preuves de ses affirmations concernant le massacre de deux mille villageois. Ce comité, avait-elle estimé, est un « groupuscule

Dans un article publié par la revue *Paradoxe*, M. Christian Bonnet, ministre de l'intérieur,

s'interroge sur la progression de la violence, qu'il juge inquiétante.

Constatant qu'on relève, selon les services de police, « deux fois plus de crimes et de délits, cinq

plus de trois à main armée, vingt fois plus de hold-up en diz ans », M. Bonnet analyse les causes de ce développement de la violence: a En trente ans, le

paysage économique, sociologique et psychologique de la France a profondément changé (\_). La population urbaine a double en trente ans. Livrée au « travail en

miettes », entassée à la périphe-rie des villes dans de grands

de la population a pu eprouver un sentiment de frustration et de déracinement (...). L'extension

déracinement (...). L'extension considérable des moyens de communication a rendu la violence familière (...). Les moyens de communication ont vulgarisé et exalté une image stéréotypee de la civilisation de consommation (...), l'effacement de toute transcendance au profit des valeu.'s marchandes a levé peu à peu les interdits qui s'opposaient au déferiement de la violence. » Ces bouleversements ont suscité dans l'opinion « un besoin accru de sécurité » en même temps qu'ils offraient « un terrain propice au développement de la violence ».

embrassant Tschombé et des criminels de droit commun qui ont fui en Belgique ». L'ambassade a. par ailleurs, qualifié de « menson-ges » les informations sur le coup d'Etst manqué.

[L'opposition au président Mobutu Sese Seko, dont certains représen-tants exilés en Belgique ont été les premiers à faire état de troubles politiques au Zaîre, est divisée, A l'inté-rieur du pays, la formation la plus active semble être le Front de libération nationale du Congo (F.L.N.C.) qui est principalement à l'origine de soulèvement, au printemps dernier de la province du Shaba. A côté de F.L.N.C., suspecté par ses adversaires d'être manipulé par les marxistes angolais, le Biouvement d'action pour la résurrection du Congo (MARC) prône la « révolution par le haut » et non par la base. Pour cette raison, le F.L.N.C. le considère comme trop modéré et « pro-occi-

dental s. A l'étranger, il n'existe pas de statistiques fiables sur le nombre véritable d'opposants exilés. Il y en a environ trois cent milie en Angola, quelques dizaines do militers en Zambie et quelques autres répartis dans les pays limitrophes : Rwanda, Burundi et Tanzanie, affirme le « comité Zaire », mouvement belge d'aide aux antimobutistes. En Europe, on dénombre une dizaine

mation de la population; enfin, la répression doit tenir compte

plus importantes et les plus dif-ficiles de la démocratie».

Eau minérale naturelle.

BABROS

«Il n'y a pas de réponse unique fixiles de la démocratie».
à la violence, mais seulement une de la démocratie de la démocratie de la démocratie de la démocratie de la violence, mais seulement une de la démocratie de la démocrat

## REDRESSEMENT DU DOLLAR

### dans l'attente des décisions de la Bundesbank

Les marchés des changes étaient dans l'expectative jeudi matin 2 mars, dans l'attente de la réunion du conseil central de la Bundesbank. Le dollar, qui avait très fortement baissé mardi dans la matinée avant de se redresser en fin de journée, était en léger progrès sur la plupart des places financières. La devise américaine s'échangeait ainsi à 2,0180 DM à Francfort (contre 1,995 DM, an plus bas la veille), à 1,8475 FS (contre 1,7750 FS) à Zurich et 4,73 F à Paris (contre 4,7050 F). Le franc français, de son côté, était bien orienté à 2,5750 FS (contre 2,6040 FS) et 2,34 DM (contre 2,36 DM).

une hausse », a déclaré l'émir du Koweit, selon le ministre du pétrole qui rapportait ses propos.

Soumis à des pressions « tous

sommis a des pressions « tous aximuts », les responsables américains semblent conserver une apparente sérénité et tentent d'exploiter la faiblesse du dollar pour faire pression sur le Congrès qui refuse d'adopter le plan énercitime du refuident Carter Cetter.

qui refuse d'adopter le plan éner-gétique du président Carter. C'est ainsi que le secrétaire de presse de la Maison Blanche, M. Judy Powell, a déclaré : « L'absence d'une politique énergétique na-tionale pèse sur le dollar et incite les pays producteurs de pétrole à

envisager de nouvelles hausses de

prir. » De son côté, M. Michel Biumenthal, secrétaire au Trésor,

Hausse de l'or

Quand le dollar baisse, l'or

monte. On a eu une nouvelle confirmation de ce phénomène à l'occasion de la vente d'or men-suelle du Fonds monétaire inter-national qui a eu lieu mercredi. Cette vente s'est en effet effectuée

Tchécoslovaquie et la Hongrie, auraient entamé des négociations

à commenter ces informations.

triser le pirate de l'air. L'avion a pu se poser avec ses trois cent

Les autorités allemandes pren-dront-eiles des mesures pour teu-ter de freiner la balsse du dollar? Le ministre allemand de l'écono-nie, le comte Otto von Lambs-dorff, avait écarté cette éventua-lité; mais la présence du lité; mais la présence du ministre desd finances, M. Hans Mattoeffer, à la réunion du conseil central de la Bundesbank, conseil central de la Bundesbank, qui se tient jeudi, a relancé les rumeurs. C'est ainsi qu'étaient évoqués tout à la fois un possible abaissement du taux de l'escompte, actuellement fixé à 3 %, un relèvement des réserves minimales, de possibles restrictions à l'acquisition par des non-résidents de titres allemands, etc.

La Banque pationale suisse La Banque nationale suisse a renforcé de son côté mercredi le dispositif mis en place à la fin de la semaine dernière, en étendant aux avoirs en francs

cette mesure qui à terme pour-rait néanmoins atténuer les pressions qui s'exercent sur le franc suisse. (Live page 33 l'ar-ticle de Paul Fabra.)

### M. MICHEL PRADA est nommé directeur DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Sur proposition du ministre délégue à l'économie et aux M. Michel Prada, inspecteu

— M. Michel Prada, inspecteur des finances, est nommé directeur de la comptabilité publique en remplacement de M. Jean Farge. [Né le 2 avril 1940, M. Michel Prada était, depuis 1974, sous-directeur à la direction de la comptabilité publique. Il rempisce M. Jean Farge, qui va être nommé sous-gouverneur du Crédit foncier de France.]

— M. Henri Bissonnet, conseiller maître à la Cour des comptes, est nommé président de chambre en remolacement de M. Aumage.

nomme president de chambre en remplacement de M. Aumage. [Né le 22 novembre 1913, M. Henri Bissonnet avait été sous-directeur du Trésor (1956) et chef de service à l'administration centrals des finan-ces (1982-1985).] — M. Georges Gojat, conseiller référendaire à la Cour des comprise, est nommé conseiller

pragmatique », affirme le ministre, qui observe que deux courants
de pensée se distinguent à propos
des «racines » de la violence :
d'une part, l'école déterministe,
pour laquelle « le criminel n'est
pas responsable de ses actes, ce
n'est pas un coupable, c'est une
victime. (...) La criminalité est
moins posée en termes de répression — mot honni — que de prévention ». D'autre part, l'école
libérale, qui voit dans la violence
« l'effet, non de quelque nécessité, mais d'un choix libre et
conscient. (...) Le crime n'est
donc plus qu'affaire de répression et de sanction ».

En conclusion, M. Bonnet
remarque que ces deux tendances remarque que ces deux tendances la mesure où a la lutte contre la violence passe à la fois par la prévention, la dissuasion et la maître en remplacement de M. Bissonnet. tépression ». La prévention doit permettre de « relever le seuil de la criminalité » par une action sur

les racines de la violence; la dissuasion repose sur l'existence des forces de police et sur l'infortrateur civil hors classe, est nommé directeur général du Ser-vice d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes en rem-placement de M. Pierre Millet. placement de M. Pierre Millet.

[Né le 7 novembre 1925, M. Jean
Carrière fut attaché financier à
Washington et administrateur suppiéant de la Banque internationale
pour la reconstruction et le dévajoppement (1988-1971). Il fut ensuite
attaché financier à New-York (1972),
puis directeur de l'office européen
de la BIED (Banque internationaie pour la reconstruction et le
développement).] des « exigences de la sanction » et des « nécessités de la réinsertion », et elle revient donc à la justice. En conséquence, a main-justice. En conséquence, a main-tenir l'équilibre entre l'exigence de sécurité et celle de liberté, entre les risques de la tiolence individuelle et ceux de la tiolence d'Etat, est l'une des missions les plus importantes et les plus élét.

naie pour la reconstruction et la développement.]

[M. Pierre Mület, qui était jusqu'à maintenant directeur du SETTA, avait eu maille à partir. en janvier dernier, avec Mme Simone Vell. ministre de la santé et de la sècurité sociale, à propos de l'application de la loi antitabac. « Le SEITA a cherché par tous les mayens à détourner la loi pour lancer ses produits. Je suis choquée de cette ctilitude irresponsable », avait déclaré Mme Vell. « C'est une guare accusation. Nous sommes prêts à répondre en justice contre toute plainte érentuelle », avait répondu M. Pierre Millet.]

Sur proposition du ministre de l'agriculture. M. Pierre Dumas ancien député de Savoie, ancien secrétaire d'Etat, est reconduit dans ses fonctions de président du conseil d'administration de l'Office national des forêts.

M. Claude Batault est nommé, par décret qui sera publié au Journal officiel du vendredi 3 mars, ambassadeur et repré-sentant permanent de la France au près de l'Organisation des Nations unies rour l'altimentation Nations unies pour l'alimentation

Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, 'n remplacement de M. Toffin.

[Né en 1918, engagé en 1941 dans les Forces françaises libres, entré sur affaires étrangères en 1945.

M. Batault a occupé de nombreur postes à l'administration centrale, ainsi qu'à Lisbonne, à Denver et à San-Francisco, où il a été consul général. Il était depuis 1973 su service des Nations unies et des organisations internationales.] Nominations à la Cour de

Nominations à la Cour de séreté de l'Etat. — Le conseil des ministres du 1º mars a nommé M. Pierre Aguiton, pré-sident de chambre à la cour d'appel de Paris, comme président de chambre à la Cour de sûreté de l'Etat, chambre de contrôle de l'instruction permanente, et M. Robert Olivier, premier substi-tut à Paris, avocat général auprès de cette juridiction.

### POUR TROIS ANS DAMS SES FONCTIONS

national- du patronat français (C.N.P.F.) a, comme prévu, voté à l'unanimité la dérogation aux statuts qui permet de recondule pour trois ans M. François Les Européens ne sont pas les seuls à s'inquiéter de la chute de la devise américaine. « Si la glis-sade actuelle du dollar continue, sane actueue au actuar continus, le Koweit prendra l'initiative de demander une réunion d'uryence des ministres de l'OPEP pour discuter de la position du dollar et examiner s'il convient de maintenir le gel des priz ou de décider une bousse n a déclaré l'émit du

statuts qui permet de recondure pour trois ans M. François Ceyrac à la présidence de l'organisation patronale. Celui-ti retera donc à la tête du C.N.P.P. jusqu'au 31 décembre 1981 de Monde du 13 février). Cette de rogation toutefois est exceptionnelle et personnelle.

A l'issue de cette rémiden, M. Ceyrac a déciaré: « La marque de confiance que vous venez de me renouveler, si chaleureus ment, prouve notre accord projoul sur la politique que nous exiét dons poursuivre ensemble et dans l'unité: conclier toujours miser les aspirations des hommes et les impératifs de l'économie; libérar les forces vives des enterprises trop souvent étouffées par le pouvoir administratif. »

Après avoir affirmé que le développement de rapports normanz avec les organisations syndicales est souhaitable » et échépement de indéspensable de libérer l'entreprise des curcans et en priorité de celui des prix », M. Ceyrac a concein e Nous voulons tenir aux syndicales langue de la vérité in la vérité, c'est que nous sommes en état de guerre économique. The guerre dont l'enjeu est leur emploi et leur nitreau de vie, et dont l'issue repose sur la compétitionité et le dynamisme de leurs entre Blumenthal, secrétaire au Trésor, après avoir également souligné l'importance du dossier énergétique, a affirmé: « Le dollar repose sur l'économie la plus puissante du globe » et « cette vérité fera bientôt sentir tout son potés. » On prétait à M. Carter l'intention de faire une déclaration dans ce sens.

### Historien de l'Italie moderne

# Notre ancien collaborateur Mau-rice Vaussard est décédé, à Paris, e 1 mars, à l'âge de quaire-

préliminaires pour entrer au F.M.I. Un haut fonctionnaire du Fonds se rendrait en Pologne pour en discuter. Le F.M.I. s'est refusé ● Un Boeing-747 de la compa-gnie Pakistan International Air-lines, assurant le vol Islamabad-Karachi, a été l'objet d'une ten-tative de détournement ce jeudi 2 mars. Un passager pakistanais agissant pour des motifs inconnus a commencé un chantage en ral en l'atile du camité catholique de pro-pagende francaise à l'étranger. En 1920, c' il fut membre de la commission générale des Semaines sociales de França. Il fut chef de malson à l'Ecole des nanche de maison a l'acute des Roches et directeur du Collège de Mor-mandle de 1930 à 1938. Après avoir accompil des missions de recherche en Italie pour le C.N.R.S., il avait été chargé de conférences à l'Ecole pratique des hautes études de 1960 à 1962. Parmi ses nombrauses conserve de selve de 1960 à 1962. Parmi ses nombrauses conserve de selve de 1960 à 1962. a commence un chantage en brandissant une grenade devant l'équipage. La grenade, apparem-ment de faible puissanca, a ex-plosé en plein voi au moment où des passagers tentaient de maihautes études de treu « true nomment, nombreuses cenvres, on relève notamment, « la Fin du pouvoir temporel des papes »; « la Fin du pouvoir temporel des papes »; « crand consell fascisté a la Fin du pouvoir temporei des papes »;
a Conjuration du grand conseil fasciste
contre Aussolini », «Histoire de l'Italia;
moderne 1870-1970 », « Avènement d'ane
dictature », «Italia; 1915-1925 ».

Maurica Veussard, qui avait obtanu la
prix Halpérhe-Kaminsky de traduction en
1960, avait recu le grand prix du rayonnement trancais en 1967.] a pu se poser avec ses trois cent cinquante-sept passagers à Isla-mabad et le pirate a été emporté à l'hôpital dans un état critique. — (AFP)

et lisez l'Avant-Scène... L'Avant-Scène fait campagne pour le Théâtre, le Cinéma, l'Opéra. Dans ses 3 revues, elle édite des textes intégraux de pièces (1000 en 30 ans), de films (300 en 16 ans), d'opéras (12 grands livrets bilingues en 2 ans, avec photos, mises en scène, commentaires, documentation...). Profitez de l'offre exceptionnelle, pour recevoir chez vous notre sélection de l'Avant-Scène : 2 pièces, 2 films et 1 opéra. Retournez le bon cidessous en joignant 20 F seulement au lieu de 60 F.

rue Saint-André-des-Arts 75006 Paris; C.C.P. Paris 735300 V ou chèque bancaire (20 F). 

## M. CEYRAC EST OFFICIELLEMENT RECONDUIT

A LA TETE DU CALPE. Réunie le 2 mars à Paris, l'assemblée générale du Conseil

plot et leur niveau de vie, et dont l'issue repose sur la compétituité et le dynamisme de leurs entre-prises. Cela exclut toute solution jondée sur le rêve, l'illustion ou, pire, le mensonge. (\_) Nous avons la conviction que ce langagé de vérité et de bon sens est compris des Français. Nous uvans confiance dans l'avenir de noire paus. »

● La date limite de dépôt, par les agriculteurs, des déclarations de bénéfices pour l'année 1977 est reportée du le mars au 31 mai.

## à des prix s'échelonnant entre 181,13 et 185,76 dollars l'once, soit à un cours moyen record de 181,95 dollars (contre 175 dollars). Selon le Financial Times du 2 mars, trois pays de 17Est, la Pologne, la Trhécaslovaquie et la Hongria Maurice vaussard est mort

vingt-neuf ans vingt-neuf ans.

[Blen commi de tous les fizillanisants Maurice Vaussard était l'un des meffieurs connaisseurs de l'histoire religieuse de l'itaile. En témoignent de très nombreuses traductions et chroniques dont plusieurs ont paru dans « le Monde » de 1955 à 1972.

Né à Ramburelles (Somme), le 8 septembre 1888, Maurice Vaussard a été, après des études de lettres à Paris et à Pise, sous-directeur de l'institut français de Milan de 1916 à 1918 et désqué parè-le

En attendant d'élire, détendez-vous,

Bon à retourner à l'Avant-Scène 27,

M, DE GUIRINGAUD A LAGES La presse nigariana crifique vivement la politique française en Afrique URE PAGE 4



# WHETEN DE LETTANGE

**Naissance** le trois Belgiques? In Chambre beice . .c.r

month dotes d'un anne large emie : la Frandre, ia Walmie et Bruxelies. Les conf partie k k majorite francauls et interphones. Volumers of him. IDF. — SON! PICTORIS A PR stard apres ment mons de dutis. des négociations. Mais, jusqu'au les tatut de la capitair. cer de la controtere entre founds et francophones, a found faire échouer le « parte

figural a propose on the last pr M. Tindemans. le premier ministre avail lance jedi de ribrants appara e a .... Migence et à la raison » des andementatives pour a later about ire grand moment de l'histoire utionale ». La mohe n'en resie he noine considerable : blistents fraines d'articles de la Coustimion derront être critere, et les prehaines Assemblers clues en Mil derrout etre declarers mutituantes. Ce qui implume us stabilite gomernementale emplionnelle dans le pass. En mi 1977. M. Tindemana annongil qu'il arait l'intention de slastaller an pontous pour buis us ce qui ne s'est jamais su dans l'histoire de in Beiginger iepus les annues qui ent spere

m accession a l'independance... Sil rent se maintenir jusqu'en 185, le gouvernement de M. Timdemans desta en tout cas changer de methode : depuis sa constitution, il " a neuf mois, les unis de la majorde n'ons cerese d fentre-déchirer. En ce moment nine, la participation nur nafaim da F.D.F. bruvellois. qui capte trois ministres, est remive 1:05 a mestion en rai-on des apres Enumérant de contamie : rilimes dont M. Deffo-met, titute du portefenille des P.T.T. bjet à la suite d'im ses committee par des foncmaires de son département. fait les Flamands lui pardonat mal d'avoir lutte jusqu'au at pour défendre les interets

m hascophones dans la capitale. De son côte, le ministre de la diense social-chretien. M. Vanden Roeymants, est devenu la chie de ses partenaires socialistes de la majorité, qui s'opposent a lutat de fusées Hawk. Mais les Belges se sont engages vis-a-vis de l'OTAN a acquerir ces missiles el les Américains Insistent pour tue Bruxelles sen equipe sans larier, Les socialistes suggérent que les 4 milliards de francs beles qu'on s'apprête à investir dans les Hawk solent plutôt chimage. M. Vanden Boeynants, qui est aussi vice-premier minis-

M Tindemans, lui-meme, parait heir quelque doute sur l'avenir te c pacte d'Egmont » qui devrait Mormer les institutions du pays a profondeur. Le laborieux ampromis a été négocié, pratinument sans sa participation, sars les présidents des partis de la majorité. Ces jours derniers, le Remier ministre assurait alusi the la Belgique nouvelle resterait bulaire, alors que le leader de la Volksunie, M. Schiltz, annonal l'avènement du fédéralisme.

be sursit mis son portefeuille

Cet lucident est révélateur des mainent est revelateur ues insions et des équivoques qui missions. Au cours des débats. Imposition libérale ne s'est pas life de critiquer le projet : elle aus l'accent sur le coût de la biome et toutent. distance et soutenn que la Belfigue serait ie pays on il y aurait issunais le plus grand nombre fonctionnaires an kilomètre ant. De leur cote, plusicurs oraneerlandophones se sont frement élevés contre la situaom minoritaire des Flamands à

Les dontes de l'opinion se mittent aussi dans les résultats im sondage effectné dans diverregions du pays : un Belge quatre seniement estime que parte d'Egmont » contribuera la saine: i la solution des problèmes lin-latiques, Plus de la moitie des onnes interrogées jugent que lons ne disparaitront pas les autant de la vie nationale.

# Nouvelle # de Washing

L'intervention a compromel un ac des armes strale Park 19 (1001年21年 1918年14年 自4 25 · 山东山西 多为1550 公金 1885

In the section with the second -7. 21 DES BOOK - REPUBLISHED regressioners FA word of the Suit for the Service a comunity is send a cultility of the THE PROPERTY OF THE PROPERTY O राज्याती, प्रतिकार के एक एक श्रीकारी के जार के स्थापित के एक एक स्थापित कि permittet av endelletti Gebä

per graphic control of the time

THE STATE OF THE SECTION THE SE IN THE PIECE OF THE REAL PRESENCES. a gondania amada a la bayaa di SAUT. Minimal (A Edit The second secon a particular from the transport to the terest en las que les lavesti appeared a consumination of energy alexas a profit e enter order order and provide the contract of ದಿಕ್ಕಾ ತ್ರೇಕ್ಷ ಹಾಗುಗಳ ಗಳು ಮುಂದ Brief Car Germanian Car & Black the latest they are taken But Charleson town and evening planter Arra, by asset to ble ge termeren fam en enderen

Transferred and Barring and

nied pas como aco de de The military found in section and the section of th HANG & CHARLES A THE SA date of the contract to density of the ballon for a family of the same of the PRINTED THE STREET STREET STREET de la professione militario hi

> EN ARGESTISE par Marek Haiter

> > Life page 1

### Un cosmor à bord d L'équipage de

### le record de UURSS a level des Soyoux-28, exec à see Aced :

accompagned dish But at his Sayout-28 Lott France l'équipage, compost de l'ime: l'espace, étable en 1911 par de quatre-ringt-quarre reser

Vladimir Remek et Alex. selon l'agence Tale, à 2011 Terre avec le vantorati Save la station orbitale.

### AU JOUR LE JOU **PROPOS SPATIA**

C'est à bord d'un fort sovielique que le enpeta Viadimir Remet, de arr Ichecoslovaque, est parti p les étoiles, desenant muit premier Europeen de l'erge et le premier Telurosimon A se retrouter on speaces depuis coul isse.

Voilà done une beceédifiante histoire de comé tion severalities to diam traditionnelle entre les m ples, que fera pienres dens chaumieres et cans les ecles centrouz.

Cris dit, is tout six technologie societique s capable de laiter l'effert des Tekecoalors ques 🐲 🎉 sur l'orbite du printeries Proque, ce sera autorement Plus grande premiere sole fique de.!'histoire de conqueie spaimie.

BERNARD CHAPUS



L'ETE PASSE L'HIVER AU

phone: (94)97,00,04 /télex: 470,235 à 5 TROPEZ